ECHOPE SE/3 FISO-SE

and the control of th

2: - - -

men brounes d'autres commen Camp de mêmes letres Qu'estron de la drais de Monte

real 1000 avant Dijon 7 Jeds.

Callaem a olivide maden ) <sub>4</sub>

Den de Denner him de Rogen

Redrice Le renseagnement, or

sous e some Approxitant liteur

Caret the tomounication less

Source of the second is be-

Le la marche descèndre au prosque

er . The resistance Pas ergs

Tann 4... he Eretons a qui in

The second second of the secon

Darronum une merche rase dur Et alle Luchy

ela imia dine du progres

ുള്ള പുരുത്തുന്നു വരു വാരിക്ക്

grows of the personnes layer

and the regression

2.7022.8

the first of the state

in the feet al.

. Januar dan k

in the same

· Control des Internes des à

i chiama, i

BOD OFFICE

min some kt.

de la composition de la compos

CLAUSE SARRAUTE

feur Minnier billektledtegt.

F35-16-15-5

ing in premier iethe commence on the contract of the contract o Ten 18 % den Sieres der CONTROL FOR COMPANY OF THE CONTROL O Theorem signed at the same of seem aver : Elat et 4.25±132. • i is iconstate des Sandy March 18 CV COMMENT SET PLANTS and the part of the state of the state of Le Commercial Co. 1 The results of the second of t IN COMPLETE OF LIFE PROPERTY CONTRACT THE SECRETARY OF THE PROPERTY teren de l'emembre de l'entre le mis Committee Research

inderstand (E. Sept. 2) Marcianalis as t er a ta earle aes PROPERTY OF THE SELECT Property of the second of the og 13 €. pour med des juins pu Marie est es em es de feder d'un A CHARLET WATER 1 8 de 1922 M 105 Comment of the state of the sta Estables as the territory The same of the sa SERE SER SE HAT





TE TE SEPTEMBER AU 15 OCTOBRE 1994 Remise 10 - Sur rous notices Partise 20 - Sur 1005 nos modeles Promotion marques dun point rule marques dun point de la company de la compan

QUARANTE ET UNIÈME ANNÉE Nº 12340 - 4 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Laurens

**VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1984** 

**DERNIÈRE ÉDITION** 

#### Replâtrage monétaire

La trente-neuvième assemblée générale du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, qui se terminait jeudi 27 septembre, aura été marquée par une amélioration du climat qu'a confirmée l'accord de principe conclu entre M. Jacques de Larosière, directeur général du FMI, et l'Argentine - accord soumis à une condition suspensive puisque c'est seulement quand Buenos-Aires se sera aussi entendu avec les banques créancières pour rééchelonner quelque 20 milliards de dollars de dettes déjà échues ou venant à échéance entre 1982 et 1985 que le Fonds monétaire débloquera ses cré-

Cela ne signifie pas que le système financier international soit définitivement sur la voie du rétablissement. L'amélioration dont il est fait état ressemble plutôt au soulagement que les médecins et l'entourage éprouvent à voir un malade reprendre de l'énergie et de l'appétit, sans que l'on sache très bien s'il faut attacher la rémission à l'effet emphorisant des médicaments telle est la verto des crédits nouveaux alloués - ou à un début authentique de guérison.

Les quelques mesures prises intéressant directement le fonctionnement des institutions internationales ne portent que sur le court terme. Tel est sans doute le prix le plus lourd à payer pour l'abandon des règles raient jusqu'au début des aunées 70 un certain ordre monétaire et financier dans le

C'est ainsi que la procédure ouverte en 1978 pour permettre aux pays les plus déficitaires d'emprunter auprès du Fonds monétaire quatre, cinq ou même six fois le montant de leur quote-part sera encore prolongée pour l'essentiel en 1985. Les Américains voulaient amputer ces facultés exceptionnelles d'emprunt de 20 %. Grâce notamment aux efforts du ministre français de l'économie et des finances, M. Pierre Bérégovoy, le dispositif a pu être à peu près maintenu.

Quant à la Banque mondiale, par nature spécialisée dans le moyen et le long terme, elle n'a reçu que de vagues promesses pour le programme d'action proposé en faveur des pays sinistrés do sud du Sabara.

L'anniyse la plus lucide des causes profondes du malaise ambiant aura finalement été donnée par M. Nigel Lawson. Si les taux d'intérêt sont aujourd'hui si élevés, c'est en grande partie à cause du déficit américain. Constatation assez banale mais à laquelle le chancelier de l'Echiquier britannique a donné toute sa signification. C'est grace au privilège dont jouit le dollar que les Etats-Unis penvent, seuls dans le monde, se permettre un déficit prolongé à la fois de leur budget et de leur commerce extérieur. Grâce au dollar, monnaie de réserve internationale, ils peuvent emprunter « dans une certaine mesure aux dépens du reste du monde ». Mais, a ajouté M. Lawson, la Grande-Bretagne conpaît par expérience les conséquences auxquelles on s'expose quand un pays jouissant d'un tel privilège

Autant dire que la remise en ordre de la maison n'est pas pour demain.

(Lire page 32.)

La difficile recherche de la paix en Amérique centrale

LIRE PAGE 6 L'ARTICLE DE MARCEL NIEDERGANG

# industrielle

IBM signe un important accord En Espagne, la grève au Pays basque de coopération dans l'électronique avec un groupe italien nationalisé

Nouveau coup dur pour l'Europe industrielle : la compagnie améri-caine IBM a signé le 26 septembre un triple accord avec le groupe nationalisé italien STÉT. Cette société holding filiale de l'IRI, avec un chiffre d'affaires de 53 milliards de francs, regroupe l'essentiel des activités de l'État italien dans l'électronique, des télécommunications, les automatismes

Ces accords, qui ont été conclus après de longues négociations (le Monde du 25 février), font suite à celui signé par Olivetti qui est, elle, la première société italienne privée du même secteur, avec l'autre groupe américain, ATT, à la fin de 1983.

Les accords entre IBM et la STET portent sur trois domaines : la productique, les télécommunications et les composants électroniques. IBM et Selénia-Elsag, filiale de la

STET spécialisée dans les automatismes, vont créer l'an prochain une société commune (à 51 % STET et 49 % IBM-Italia) qui produira à Génes des équipements de productique. L'ambition est de couvrir le marché européen de l'automatisa-tion avec des machines avancées, comme le contrôle informatisé des usines ou la conception assistée par ordinateur. La STET était également en négociation à ce suiet avec General Electric, autre géant améri-

nications, les deux groupes vont multiplier leurs recherches communes, mais il est question que ce premier pas soit suivi d'autres coopérations

Dans le domaine des télécomma-

ÉRIC LE BOUCHER. (Lire la suite page 32.)

#### La lutte contre le chômage des ieunes

Les mesures gouvernementales les réactions locales, les expériences étrangères LIRE NOS ARTICLES ET REPORTAGES PAGE 30

#### «Le Monde des livres»

- La biographie de Gaston Gallimard par Pierre Assouline
- Un entretien avec Michel Serres
- Les essais critiques de Roland Barthes

LIRE PAGES 17 A 21



# Un échec Extraditions : Quel mode de l'Europe le malaise de la gauche en 1986?

n'a pas obtenu le succès escompté par les séparatistes

L'extradition des trois séparatistes basques espagnols, effective depuis mercredi soir 26 septembre, provoque une polémique entre le Parti communiste français et le gouvernement de M. Fabius. Le PCF condamne le fait que Paris ait livré à Madrid trois membres de l'ETA, ce qui lui paraît contraire « aux habitudes de lutte pour les droits de l'homme de la gauche française », tandis que le premier ministre estime an contraire que « cela ne heurte pas nos traditions de droit d'asile ».

En Espagne, les autorités, qui se félicitent d'avoir obtenu satisfaction, annoncent qu'elles déposeront, le cas échéant, de nouvelles demandes d'extradition.

#### La voix de l'Etat

par PHILIPPE BOUCHER

Fût-elle ordonnée au profit d'un pays lui aussi gouverné à gauche, sortant avec peine d'années et d'années de dictature, extradition est un mot qui rime malaisément

avec socialisme.

Il n'est donc ni choquant ni éton nant que des voix se soient fait entendre en-france au sein de la majorité pour déploter, ou même condamner, la remise aux autorités espagnoles de trois des sept Basques que Madrid revendiquait. Il est de surcroît vraisemblable que le gou-vernement français était partage sur

la légitimité de cette décision ; vrai-

semblable encore qu'elle troublait jusqu'à ses partisans, si ce n'est ceux qui l'ont finalement signée. Mais le respect qu'on porte à un principe n'interdit pas qu'on y apporte des tempéraments si des arguments légitimes le justifient, qu'ils soient nationaux on internatio-

De telles exceptions, de plus, n'engagent pas le gouvernement pour l'avenir. Car il est connu que la jurisprudence de l'extradition ne saurait être, pour un gouvernement, celle du précédent. Il n'est, dans ces matières que des cas particuliers, qu'il s'agisse des hommes mis en cause, ou des circonstances entourant les actes qu'on leur reproche.

Au-delà de la réaction affective, largement due à des souvenirs mai éteints qui ont nom franquisme, garrot, torture, les questions qui naissent de cette affaire espagnole sont moins compliquées qu'il n'y paraît.

Des crimes ont été commis, pour lesquels il existe des coupables vraisemblables, en tout cas des suspects sérieux qui autoriseraient, dans un procès. Le seul franchissement d'une frontière perméable suffit-il à interdire qu'on les déclenche?

Lire la suite page 12 et nos informations page 10.)

# L'opposition est divisée

de scrutin

sur la proportionnelle

Sans attendre le printemps 1985 -date que M. François Mitterrand avait déclarée convenable pour se préoccuper du mode de scrutin applipreoccuper du mode de scrutin appli-cable aux élections législatives de 1986, — le débat sur cette question s'est engagé. Le débat sur la loi élec-torale doit être un gage de décrispa-tion. Pour la majorité, c'est-à-dire pour le PS: M. Lionel Jospin atten-dait l'escripa de manager un disladait l'occasion de proposer un dialogue avec l'opposition à ce propos.
Pour le RPR et l'UDF, qui auraient
mauvaise grâce à le refuser, après
avoir accusé la gauche de se préparer
à imposer une règle du jeu qui lui soit
favorable. favorable.

Le PS, qui a interrompu tout échange avec le PCF sur les questions électorales depuis que les commu-nistes ont déclaré ne plus appartenir à la majorité, a besoin d'interlocuteurs. PATRICK JARREAU.

(Lire la suite page 14.)

Point de vue

# Et si c'était foutu...

par PIERRE JUILLET (\*)

∢ Nos visionnaires ne voient qu'à portée de leur main. »

Si, sans oser le dire, nous savions que tous les efforts sont vains, les exhortations inutiles, les supplications dérisoires...

Si nous avions perdu le goût de « l'ouvrage bien faite », le désir de se surpasser, la fierté de transmettre le avoir. l'honneur de servir la patrie... Si nous portions au cœur la peur inhibitrice, peur que nos enfants n'aient pas d'avenir, peur que notre

liberté soit à l'encan... Si le destin nous avait secrètement avertis que notre pays a atteint ce point de non-retour où les nations qui régressent se laissent bercer

dans l'obscurité des siècles en ne révant plus que d'aube lointaine... Oui, si nous, peuple et dirigeants, nous étions convaincus que tel est scellé notre sort, nous n'aurions pas un autre comportement : profiter au

mieux du temps présent et nous distraire avec des querelles partisanes. Ainsi nous vivons dans la division et cadre national, des poursuites et des | l'amertume, et nous survivons per la débrouillardise. Où que l'on se roume on ne voit que gens découragés, écœurés, exaspérés, désespérés, qui, las de croire aux marchands d'illusions at de faux-semblante s'excluent de la communauté en la pillant. Toute l'énergie et l'intelligence dont ils sont capables semblent être mises au service de la rapine : prendre sans être pris, émarger aux fonds publics en nient les engagements souscrits, trouver des astuces pour échapper à ses obligations ou à ses dettes, considérer la loi comme une contrainte insupportable, revendiquer la solidarité à son seul profit, voilà la vague déferiente en 1968 et qui sujourd'hui nous sub-

« Dix ans c'est assez », criaient dans les rues à cette époque ceux qui se prétendent maintenant gaullistes. Dix ans de grandeur et de progrès, ce n'était pas assez mais pour eux c'était sans doute trop.

(Lire la suite page 13.)

(\*) Ancien chargé de mission auprès

#### LE FILM «SOUVENIRS, SOUVENIRS»

# Occasions manquées

Vraiment, c'est trop bête. C'est ça, la politique de la nouvelle comssion des avances sur recettes C'est pour Souvenirs, souvenirs qu'on a éliminé des inconnus? Remis à l'année prochaine, si tout va bien, les projets de Benoît Jacquot, Gérard Blain, Marie-Claude Treilhou - on en passe et peut-être des meilleurs 7 Trop bête. Pas sérieux.

L'histoire est la suivante. On apprenaît, à la fin de l'hiver dernier que, parmi les projets retenus par la commission des avances sur recettes, présidée par le producteur Adolphe Viezzi, figuraient le premier film d'un autre producteur, Ariel Zeitoun, et aussi celui de Josiane Balasko. Levée de boucliers, spectres des magouilles. On n'avait pas l'habitude. Pour les premiers films, i's avance > est traditionnellement réservée à des gens qui n'ont pas encore traîné dans les milieux du cinéma, encore moins ceux des circuits commerciaux, « Radio couloirs », rétorquait le nouveau président, quand on lui rapportait les plaintes, il s'agissait, selon lui, d'utiliser l'argent de l'« avance » à bon escient, et, en toute indépendance, de soutenir des acénarios qui seraient surs d'aboutir quelque part, c'està-dire dans une salle, c'est-à-dire dans le public.

Le 26 septembre sort Souvenirs, souvenirs d'Ariel Zeitoun. Qui a coûté 20 millions de francs. Qui a bénéficié de l'aide ordinairement réservée aux (futurs) auteurs. Et qui n'est pas un événement.

Entendons-nous bien. Il fallait essaver de respecter les décisions de la commission, même si elles parais saient étranges.

CLAIRE DEVARRIEUX.

(Lire la suite page 23.)

*AU JOUR LE JOUR* 

#### TAC

La « guerre » contre le chômage des jeunes est engagée. Sur ce front, une arme nouvelle, d'invention française, vient de faire son apparition. Ses promoteurs, après avoir envisagé de la baptiser TIG (Travaux d'intérêt général), ont finalement choisi de l'appeler TUC (Travaux

d'utilité collective). Intérêt ou utilité, TIG ou TUC, les mots et les sigles ont leur poids.

Pas de combat aujourd'hui sans slogan publicitaire pour mobiliser les énergies. On suggérera celui-ci, qui devrait plaire aux jeunes: - Tas le ticket TIG, t'as le ticket TUC. » A éviter : «TIG, TUC, TOC.»

BRUNO FRAPPAT

gnole s'est trop longtemps réduite à

la scolastique thomiste : préjugé éculé, dont Alain Guy nous aide heureusement à sortir. L'intérêt

majeur de son livre est en effet de

présenter les divers courants consti-tutifs de la pensée ibérique dans toute leur variété, en insistant sur

leur hétérogénéité plutôt qu'en pré-

tendant les réduire – comme on l'a longtemps fait – à une douteuse

Le lecteur d'Alain Guy se sou-

viendra donc que c'est à Tolède, autour de Domingo Gonzalez, que les textes d'Aristote ont été pour la

première fois retraduits en latin. Il

découvrira que ce sont des Castil-

lans, des Catalans, des Basques, etc.,

qui ont inventé des concepts ou des problématiques que les philosophes

du nord de l'Europe ont ensuite sepris à leur compte : c'est le Valen-cien Arnau de Vilanova qui jette les bases du socialisme chrétien et Ray-

mond Lulie celles de la logique for-

melle, ce sont Vitoria et Suarez qui, les premiers, entendent moraliser les

relations internationales, c'est

considéré comme le précurseur de

Au fil de cette histoire, nous

retrouvons également des hétéro-doxes passionnants, méconnus au

nord des Pyrénées malgré l'origina-

lité de leur pensée ou leur anticon-

formisme décidé : ainsi le Majorquin

Anselm Turmeda, franciscain passé à l'islam, le Catalan Ramon Sibiuda

- plus connu, grâce à Montaigne qui fit son apologie, sous le nom de Raymond Sebond -, le médecin

aragonais Miguel Servet - qui fut

brûlé par Calvin - ou l'étonnant

Baltasar Gracian, penseur baroque

Mais c'est surtout pour le XX<sup>e</sup> siè-cle, auquel il consacre la moitié de

son gros ouvrage, que le travail d'Alain Guy se révèle irremplaça-ble. De la génération de 1898 — Unamuno, Ortega, Maranon — aux dissidents de l'époque franquiste —

Garcia Calvo. Aranguren - et aux

jeunes philosophes d'anjourd'hui -Trias, Ramoneda ou Savater -,

l'existentialisme contemporain...

ONNAISSONS-NOUS bien les philosophies étrangères ? au sommet de cette époque de la Deux livres récents - une pensée espagnole, mais il faut bien Histoire de la philosophie espaconnaître qu'une bonne part de gnole par Alain Guy (1) et une hisl'establishment castillan continue, toire de la Philosophie américaine par Gérard Deledalle (2) - vienpour toutes sortes de raisons, de se réclamer de la pensée orteguienne. On peut, du reste, discuter indéfini-ment du poids relatif de tel ou tel nent de nous rappeler qu'en ce domaine aussi beaucoup reste à faire. C'est pourquoi, à l'heure où le auteur contemporain : il est évident dialogue des pensées doit devenir de que le recul manque encore pour plus en plus international, je vouporter des jugements objectifs, et drais m'arrêter sur ces deux travaux, qui, peut-être, ont échappé au grand public. que le paysage intellectuel varie tous es mois au gré des nouveaux livres. Pour nous, la philosophie espa-

Le sens de « pragmatisme »

Il est incontestable, en effet, que la philosophie espagnole actuelle est en état d'ébullition permanente. Longtemps fermé à l'étranger, le pays ouvre ses fenètres, les éditeurs traduisent à tour de bras et les écrivains s'intègrent à toutes les avant-gardes européennes ou américaines. Sans doute le retour de la démocratie n'a-t-il pas réussi à combler toutes les espérances qu'il avait suscitées mais le desencanto (désenchantement) qui touche certains secteurs de la population n'empêche pas que, sur le plan de la production intellectuelle, l'Espagne ne soit actuellement dans une phase très

Contrairement à Alain Guy, Gérard Deledalle aborde l'étude de la philosophie américaine avec l'intention de démontrer une thèse globale. La philosophie américaine est, selon hui, tout entière dominée par un même courant de pensée : le pragmatisme. Cette thèse n'est évidemment valable qu'à condition de prendre « pragmatisme » dans un ens assez large, convrant toute doctrine qui donne la priorité à l'action sur la contemplation, à la vérification sur la vérité, à la méthode sur le système, à la logique sur la rhétorique, au futur sur le passé, au devenir sur l'être, etc.

En ce sens, en effet, il est indéniable que le pragmatisme est bien une invention américaine, et que c'est avec elle que débute la philosophie américaine proprement dite. Jusqu'à 1860, en gros, la plupart des pen-seurs d'outre-Atlantique s'en tien-nent encore à des problématiques de type européen: Jefferson est un héritier de Moutesquien, Emerson un disciple de Kant et Thoreau un émule de Rousseau. Il faut attendre la guerre de Sécession et l'essor industriel du pays pour voir se constituer les grandes universités et les premières écoles de pensée

Le rôle de père fondateur est joué, Alain Guy évoque tous les intellectuels qui ont joué un rôle durant ce S. Peirce (1839-1914). Logicien. siècle si mouvementé pour l'histoire enthousiasmé par l'algèbre de Boole,; de l'Espagne. Certes, on peut ne pas partager l'enthousiasme qui conduit Alain Guy à placer l'œuvre d'Ortega sémiotique, ou science des signes, et sémiotique, ou science des signes, et

surtout le premier à avoir formulé les principes de base du pragma-tisme, Peirce est non senlement le plus important des philosophes américains, mais celui grâce auquel la philosophie en Amérique, dans la mesure où elle ne cesse de se réciamer de lui, a su conserver une saveur bien à elle. William James, son contemporain, et après lui des auteurs comme Josiah Royce, George H. Mead et John Dewey (grand pédagogue et fondateur d'une école expérimentale à Chicago) ont développé, chacun à sa manière, la méthode de pensée dont Peirce avait moutré la voie.

On peut regretter que les Européens aient mis si longtemps à s'inté-resser à la philosophie américaine. Il est vrai que celle-ci, souciense d'exactitude dans les termes, dési-rense de « coller » autant que possible à l'expérience, ne refusant jamais de progresser à travers le diaogne entre auteurs de bonne foil obéit à des règles de fonctionnement qui ne sont pas toujours très en honneur chez nous. Il y eut heureuse-ment des exceptions : Russell s'inté-ressa à Peirce et James eut en Europe trois lecteurs attentifs: Husserl, Bergson et Wittgenstein. Le livre de Gérard Deledalle devrait donc nous aider à prendre plus clai-

rement conscience du fait que la ensée américaine ne se réduit pas à une branche de la logique formelle mais que, par le biais (entre autres) de l'analyse logique du langage, elle débouche sur une authentique vision du monde, étroitement solidaire de l'« idéologie » américaine avec ses qualités et ses défauts, mais aussi avec son incontestable originalité.

Ces denx ouvrages, d'une façon générale, devraient nous inviter à aborder, avec plus de curiosité et d'ouverture d'esprit, l'étude directe d'un certain nombre d'auteurs trop souvent négligés, dont la pensée, aujourd'hui plus que jamais, est en mesure de contribuer au renouvellement de la nôtre.

P.S. - Ma précédente chronique sur Ravaisson était déjà imprimée lorsque j'ai eu connaissance de l'inscription de cet auteur au pro-gramme de l'agrégation de philoso-phie pour 1985. Je ne puis que m'en

(1) Alain Guy, Histoire de la philo-sophie espagnole, Association des publi-cations de l'université de Toulouse-Le Mirail, 1983, 490 pages. 162 F. 56 rue du Taur, 31000 Toulouse.

(2) Gérard Deiedalle, la Philosophie américaine, Editions L'âge d'homme, 1983, 288 pages. 85 F. Métropole 10. 1003 Lansanne (Suisse).

#### « L'ILE DES OUBLIÉS », de Marcel Clébant

#### Mode d'emploi de la solitude

E temps à autre, on re-trouve, dans quelque le du Pacifique, des soldats japonals qui ignoraient que la querre était finie decuis bella lurette. Leur sort a inspiré à notre confrère Marcel Clébant, pionnier du Mouvement écologique et grand voyageur devant l'Eternel, un conte philosophique pas ba-

Sur un îlot cerdu dans l'océan.

des soldats nippons ont capturé quelques Américains, rescapés de la destruction de leurs avions. Pour ne pas avoir à les garder, ils les ont jetés dans une anfractuosité rochause, blen au-dessus des vagues, où ils leur font parvenir parfois, au moyen d'un filet, une nourriture des plus eléatoires. Le temps passe sans que qui que ce soit apparemment s'occupe des Japonais et de leurs prisonniers. L'un de ces demiers, après avoir vu disparaitre l'un après l'autre ses compagnons de captivité, confie à une bouteille à la mer le récit de son

Pour résister à une telle épreuve, est-il nécessaire de répartir les rôles entre un chef qui demande à se faire obéir avecglément, un préposé à l'entretien de l'espoir, un bouc émissaire, un chanteur? de s'imposer chaque jour la discipline d'un travail parfaitement inutile mais minutieux à l'extrême ? d'effacer toute intrusion du passé ? Telles sont les questions qui se trouvent posées tout au long d'un récit habilement mené et fertile en rebon-dissements, même s'il aurait gagné à être plus ramassé.

Ni le sexe ni la métaphysique ne sont, bien entendu, absents de l'histoire, mais la pudeur de l'auteur est forte, et sa méditation, sur ces deux points, n'est guère qu'ébauchée. Reste que ce livre, écrit d'une plume alerte et sans avoir, la plupart du temps, l'air d'y toucher, est de nature à faire réfléchir.

★ L'île des oubliés, Robert Laffornt, 309 p., 75 F.

#### LETTRES AU Monde

#### Oligarchies rivales

Après avoir lu dans le Monde du Après avoir lu dans le Monde du 22 septembre les articles d'André Fontaine (« Le grand frère et les petites sœurs ») et de François de Rose (« La Croix-Rouge et la paix »), je pose une double question : quelle différence y a-t-il entre des régimes politiques dits totalitaires, où la voix de la raison est étouffée d'office, et des régimes politiques dits libéraux, où la voix ibre de la déraison étouffe massivelibre de la déraison étouffe massive ment la voix de la raison? Les deux types de régime ne souffrent-ils pas du même mal, celui-là même qui fut diagnostiqué dans ce journal comme « paranoïa politico-militaire » (le Monde du 14 avril 1982), de sorte que, eu égard au destin des peuples, les oligarchies rivales se révèlent être complices dans une même entreprise démentielle, parce que fondée sur la même stratégie barbare : « Si tu veux la paix, prépare l'holocauste universel. »

MAXIMILIEN RUBEL maître de recherche honoraire au CNRS (Paris).

#### Toujours à propes de certains mal-pensants

Certains milieux de mal-pensants pratiqueraient-ils désormais la véné-ration paralysante des héros morts? Pour défendre la mémoire de Victor Serge, que nul n'a souhaité ternir. Roger Hagnauer proteste (le Monde du 19 septembre) contre ma « let-tre ». Mais au lieu des « rectifications » péremptoirement annoncées, il se borne à exposer son point de vue sans citer un seul des propos incriminés. Et pour cause : il ne peut rien rectifier. Les quelques précisions biographiques qu'il apporte confirment tout au plus mes propres

remarques. Où serait alors le scandale? Dans mon étonnement de voir son fils lui décerner un brevet de « révolutionnaire d'essence » pour le distinguer de Breton? Dans le fait d'avoir rappelé au lecteur laissé dans l'igno-rance un fait avéré : « son rallie-ment en Russie au bolchevisme. élément-cles, pourtant, de la car-rière de Victor Serge. »? Certains se satisferont peut-être d'apprendre satisteront peut-etre d'apprendre que « même lorsqu'il semblait accepter [?] les nécessités révolutionnaires », Victor Serge « signalait » les dangers de bureaucratisation, et qu'il ne fut pas le seul révolutionnaire libertaire « séduit par cette vision d'une révolution que l'on [?] croyait essentiellement et exclusivement profétarieme ».

D'autres ne sont-ils pas libres pour autant de penser que séduction, vision et croyance ont précisément contribué à nourrir le « mythe d'Octobre », donc, comme je l'indi-quais, à « obscurcir la signification sociale de l'Octobre bolchevique», qui ne se confond ni avec l'Octobre russe ni avec l'Octobre libertaire? Que l'œuvre de Victor Serge offre « riche matière à réflexion » en ce domaine, quel historien pourrait le

LOUIS JANOVER, aux éditions des Œuvres de Karl Marx

#### L'action de J.-C. Delarue

A propos de votre article du Monde daté 9-10 septembre, Jean-Claude Delarue est non seulement secrétaire général de SOS- Environnement, mais il est président du Comité national d'action contre le bruit (CNAB), qui comprend plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, regroupés dans une centaine de comités régionaux et locaux répartis sur tout le territoire national. Le CNAB est représenté an Conseil national du bruit du ministère de l'environnement. On ne peut donc pas dire qu'« il ne représente que lui même ».

Il n'est pas plus justifié de dire que « son action se limite au milieu urbain . : le CNAB s'attaque aux nuisances dont souffrent aussi les communes rurales : discothèques, permanentes ou temporaires, tirs aux pigeons, tondeuses à gazon, aboiements de chiens, chasseurs, vols d'hélicoptères ou d'ULM! et recrute de nombreux adhérents dans le milieu agricole. On peut donc penser que le renou-

vellement du mandat de Jeau-Claude Delarue au Comité économique et social est parfaitement

CHARLES MARAL, vice-président du Comité national d'action contre le bruit (Paris.)

#### La mert de l'imam

Considérez-vous comme « normal » le traitement de la mort de l'imam dans vos colonnes? (le Monde du 20 septembre). La mort d'un imam aurait pu trouver place dans votre première page. PHILIPPE ALEXIS COMBY (Mandres-les-Roses.)

#### Désignation et proposition

Je me permets d'appeler votre attention sur une formule malhenreuse concernant la désignation des membres de la future Commission européenne dans une correspon-dance parue dans le Monde du 19 septembre (page 6, sous la signa-ture de Marcel Scotto).

Les commissaires européens ne sont pas les délégués ou les représentants des Etats ou des gouvernements. Ils sont désignés collec-tivement par l'ensemble des gouvernements, même si, comme il est naturel, chacun propose son ou ses candidats. Il est arrivé à plu-sieurs reprises dans le passé que l'un ou l'autre soit récusé après que sa candidature eut été proposée par un gouvernement. En effet, l'originalité de l'institution est qu'elle a pour mission de se déterminer en fonction de l'intérêt commun, qui n'est pas réductible à la somme des intérêts

R. TOULEMON

#### Cerriger « l'effet de seuil »

De différents côtés on met en relief, comme un frein à la création d'emplois, les obligations fiscales et réglementaires liées au seuil d'effectifs des entreprises, et cela plus particulièrement dans les petites employant moins de dix salariés. Il me semble tout à fait concevable, sans remettre en cause les acquis, de supprimer les conséquences financières de l'effet du seuil.

Imaginous une entreprise utilisant dix salariés ayant un salaire moyen de 5 000 F par mois. Le recrutement d'un onzième salarie entraîne une dépense supplémentaire d'environ 2 050 F (2,5 % de la masse salariale, soit 1 375 F, et environ 675 F correspondant au coût des heures des délégués du personnel). Face à cette dépense supplémentaire de 2 050 F, ne faut-il pas faire apparaître les recettes supplémentaires de la Sécurité sociale (de 1 500 à 1 600 F) et les économies que réalise l'ASSE-DIC (au minimum 1 200 F) ? En d'autres termes, les gains que

la collectivité retire de la création d'un onzième emploi sont nettement supérieurs aux dépenses que cette création entraîne. L'écart est encore plus considérable si l'on crée deux emplois. En effet, dans ce cas, les dépenses supplémentaires liées à la création de ces emplois au-delà du seuil sont de l'ordre de 2 175 F, alors que les recettes de la Sécurité sociale et de l'ASSEDIC augmen-tent d'environ 5 500 F. Dans ces conditions, n'est-il pas

concevable d'imaginer un mécanisme dans lequel l'entreprise se verrait rembourser dégressivement sur une période de plusieurs années les dépenses liées à l'effet de seuil, ce remboursement étant assuré par les organismes tirant un bénéfice direct et incontestable de la création d'emplois au-delà des seuils.

Ce mécanisme est relativement simple : il suffirait de permettre aux chefs d'entreprise de déduire de leurs versements de sécurité sociale les taxes (formation, logement, etc.) et des versements ASSEDIC le coût des heures de délégation de person-

PIERRE JAGORET, député des Côtes-du-Nord.

#### Cessez de provoquer les pickpockets du métro

Ale! aujourd'hui c'est votre tour. C'est votre porteseuille que le pickpocket vient de vons arracher avant de s'enfuir dans le dédale encombré des couloirs du métro. Déià vous pestez contre la RATP qui déshumanise le métropolitain en dimi-nuant ses effectifs. Eh bien! vous êtes dans l'erreur. En réalité, c'est

Mais oui, réfléchissez. Vous étiez certainement une victime consentante. D'abord, pourquoi transportez-vous de l'argent sur vous? Ne savez-vous pas que cela attire les voleurs? La RATP vous le rappelle dans un dépliant « conseils pour ne plus vous faire pickpocke-ter », destiné à tous ceux qui ne comprendent pas encore qu'un trajet dans le métro se prépare comme une expédition dans l'Himalaya.

Si vous l'aviez lu, vous n'anriez pas commis l'erreur de laisser dépas-ser vos sous de votre poche, vous n'auriez pas mis vos valeurs dans les poches extérieures de votre vête-ment, et pour ne pas provoquer la convoitise du malandrin, vous auriez conservé votre sac sur vos genoux. Surtout, vous auriez cousu ur

bouton pour protéger vos « poches revolver », équipé toutes vos poches intérieures de fermetures, et boutonné votre veste. Maintenant vous êtes paré? En

avant pour Balard-Créteil et

Clignancourt-Orléans! **FABRICE PLAULT** 

#### Vous avez dit « civisme »? 17 heures, sur la place de Canet-

Plage, une fillette de cinq ans ramasse un portefeuille. Sa grand-mère se précipite, lui arrache des mains et le jette violem-

ment dans un bosquet voisin :
« Veux-tu pas t'occuper de ça, vilaine! ». Le temps de récupérer moi-même le portefeuille, j'aperçois, à

100 mètres, un agent de police. Lui tendant le portefeuille, je m'entends répondre (il est 17 h 8) : « Je ne peux pas m'occuper de « votre » (!) affaire. J'ai fini mon service à 17 heures » (sic!).

Belle leçon de civisme de cette femme devant sa petite fille! Haute conception de son métier de la part de ce jeune agent de police! Quant au porteseuille, j'en ai fait

effectivement - mon - affaire et l'ai envoyé à ses propriétaires, à l'autre bout de la France.

**ABONNEMENTS** 

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 605 F 859 F 1080 F

**TOUS PAYS ÉTRANGERS** PAR VOIE NORMALE 661 F 1 245 F 1 819 F 2 360 F

ÉTRANGER

- BELGIOUE-LUXEMBOURG

PÄYS-BAS 381 F 685 F 979 F 1 240 F

IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 830 F 1 197 F 1 530 F

**BRUNO HIRIART** 

#### -Le Monde-

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 69 C.C.P. 4267-23 PARIS - Télex MONDPAR 650572 F Tél.: 246-72-23

#### **PRIX DE VENTE** A L'ÉTRANGER

Algérie, 3 DA; Maroc, 4,20 dir.; Tunisie, 380 m.; Alternagne, 1,70 DM; Autriche, 17 sch.; Belgique, 28 fr.; Canada, 1,20 S; Côte-d'Ivolre, 300 F CFA; Denemark, 7,50 kr.; Espagne, 110 pee, E-U., 1 S; G.-B., 55 p.; Grèce, 85 dr.; Irlande, 35 p.; Italie, 1 500 L; Liben, 375 P.; Libye, 0,360 DL; Liszenbourg, 28 f.; Norvège, 8,00 kr.; Pays-Sas, 1,75 fl.; Partugal, 85 asc.; Sénégal, 300 F CFA; Suède, 77 kr.; Salana, 1,50 l; Vauscalavie, 110 nd. 7,75 kr.; Salssa, 1,50 f.; Yougoslavis, 110 nd.

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Laurens, directeur de la publica Anciens directeurs:

Hubert Beuve Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982)

Imprimerie
da - Monde 5, r. des Italiess
PARIS-IX 19<u>83</u> Reproduction interdite de tous articles sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

Par vole aérieuse : tarif sur demande. Les abounés qui paient par chèque pos-tal (trois volets) voudront bien joindre ce chèque à leur demande.

Joindre la dernière bande d'envoi à Oute correspondance. Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abonnés sont invités à formuler leur de-

André Bergeron évoque les quatre dernières années. Il raconte ses conversations avec Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, les Premiers ministres Raymond Barre et Pierre Mauroy, les dirigeants politiques, ses négociations avec les gouvernements, ou les manifestations importantes 208 pages - 65 F. de Force Ouvrière.

Flammarion

te Prisur de l'Assess Section of the part of the section o of Personal Pairs per to principal des afficie to the attendant of Market par in distance par in position & Fall Perilsia de la Compo a A STORY STANCES . COM

Le pessim Total Section The state of the s

The state of the s contraction of the contraction o riziete, man 70 m 23 Table 66

y stor 🖢

ment des salt de peide ... Shift. 22 CM per record of one, plan and property and the control of the contro muma. ign rien en en par 📶

LE DISC**OUR** « Not qu' Year on principles

Laternure proget IL Cause Chevision Perte-fical come se Assemblee genéral LES RELATIONS

altendom

BAUDRIER REMPLACE IL JEAN-PIERRE COT AU COMMITE EXECUTE DE L'UNESCO Weitere ine Baudrier,

delegade parametres de l'Ontre de Parlement entre To a second impossible impossible

Se ses activites es dix pays mon the de PUNESCE e de l'Unasse M M P description Ou said (1850) = 32 recrutement of de recrutement de rec

 $\Lambda_{EM,(j)}$ 

anguing invention. k of Milerand en Bulgaria le production de la République fois le constant de la République fois le constant de la République fois le constant de la cons to the Cal Pourrait se sitter dess bieniere moitié de 1985.
Sofia à la suite de la bile secretaria M. Jean-Market Serreigire d'Etat auprès de Chief de l'élations extériones.

the message on ce sens à M. Fred the desire de l'Etat bulgare. M. Fred de l'Etat bulgare. or erent fait on France ce octobre Messmer premier ministra

# <u>étranger</u>

#### L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Les travaux de l'Assemblée des Nations unies se sont poursuivis par l'audition des déclarations de politique générale faites par les délégués – le plus souvent les ministres des affaires étrangères – des pays membres. En attendant l'intervention de M. Gromules et iaudi le intervention de M. Gromules et iaudi le i myko ce jeudi, la journée du mercredi 26 septembre a été marquée par le discours de M. Wu Xueqian, ministre chinois des affaires étrangères, qui a réaf-firmé son « opposition à l'hégémonisme » et dénoncé « l'escalade de la course aux armements entre les deux superpuissauces », celle-ci conduisant à une si-

tuation dans laquelle « le danger de guerre nucléaire croît avec chaque jour qui passe ». Le chef de la di-plomatie chinoise a demandé un accord au Cambodge « sur la base du retrait des troupes de l'agresseur vietnamien » et s'est félicité de l'accord conclu avec la Grande-Bretagne sur Houghong, accord qui « contribue de façon significative à la grande cause de la réunification de la patrie chinoise ».

Par ailleurs, l'agence Tass a donné, après les déclarations d'un porte-parole israélien sur la rencon-

tre Gromyko-Shamir de mardi (le Monde du 27 septembre), sa propre version de cet entretien. Selon Tass, M. Gromyko a réaffirmé « la position inchangée de l'URSS reconnaissant le droit d'Israël à l'existence comme Etat, en conformité avec une résolution de l'ONU», mais a dénoncé l'« obstacle principal . au règlement au Proche-Orient que constituent « la poursuite de l'occupation des terres arabes par Israël » et ses « actions interventionnistes

Enfin, M. Van den Broek, ministre néerlandais des affaires étrangères, a annoncé, après un entre-tien avec M. Gromyko à New-York, que le ministre soviétique des affaires étrangères se rendra aux Pays-Bas soit à la fin de l'année, soit an début de l'an prochain.

On sait que La Haye a décidé de retarder sa décision sur l'implantation aux Pays-Bas des quarante-huit missiles de croisière prévus par la dé-cision de l'OTAN de 1979. — (AFP, Reuter.)

#### Le pessimisme tempéré de M. Cheysson LA RENCONTRE ENTRE MM. SHULTZ ET GROMYKO A NEW-YORK

New-York (Nations unies). -C'est un discours bien pessimiste qu'a prononcé, mercredi 26 septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre français des relations extérieures. Sans doute, M. Cheysson avait-il reconnu. juste avant de monter à la tribune de Í'ONU, que s'il avait dû réécrire son allocution à la lumière des entretiens bilatéraux qui ont eu lieu depuis le début de la session entre les délégués, il aurait sans donte apporté une note un peu plus optimiste. Le moins que l'on puisse dire est qu'il a résisté à cette tentation, même si la conférence de presse qu'il a tenue avant de prononcer son discours lui a permis de nuancer certains

Devant les journalistes, le ministre des relations extérieures s'est félicité du rétablissement des relations diplomatiques entre la Jordanie et l'Egypte et des rencontres « que l'on n'avait pas eues depuis longtemps ., rendues possibles par cette session des Nations unies entre MM. Gromyko et Shultz, puis M. Reagan, bien sûr, mais aussi entre représentants israéliens et égyptiens, ou israéliens et soviétiques.

Il est vrai que c'est, plus que tout, en matière économique et monétaire que M. Cheysson a donné libre cours à son pessimisme. Pour lui, l'année passée « n'a pas apporté

Voici les principaux extraits

du discours prononcé par

M. Claude Cheysson devant la

trente-neuvième session de

l'Assemblée générale des

Nations unies, mercredi 26 sep-

M BAUDRIER REMPLACE

M. JEAN-PIERRE COT

**AU COMITÉ EXÉCUTIF** 

DE L'UNESCO

était depuis 1981 déléguée perma-

nente de la France auprès de l'Orga-

nisation des Nations unies pour

l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a été élue mercredi

26 septembre membre du conseil

exécutif de cette organisation, lors

d'une session du Conseil qui s'est ou-

verte le même jour à Paris. M≕ Bau-

drier, ancienne directrice de Radio-

France, remplace M. Jean-Pierre

Cot ancien ministre, dont les nou-

velies fonctions au Parlement euro-

péen (il est président de la commis

sion du budget de l'Assemblée de Strasbourg) rendaient impossible la

poursuite de ses activités à

D'autre part, les dix pays mem

bres de la CEE ont décidé de pren

projets de réforme de l'UNESCO étudiés actuellement par un comité

temporaire de l'organisation. On sait

que M. M'Bow, directeur général, a l'intention de proposer une améliora-

tion du fonctionnement de

l'UNESCO et du recrutement de

son personnel, espérant par là ame-

ner les Etats-Unis à renoncer à se re-

tirer de l'organisation, comme ils en

• M. Mitterrand en Bulgarie.

Le président de la République fera

une visite officielle en Bulgarie à

ont exprimé l'intention.

dre une initiative pour soutenis

M= Jacqueline Baudrier, qui

De notre envoyé spécial beaucoup de satisfaction à la plupart des peuples du monde, et les cortèges de la misère se sont allongés en conséquence de la détérioration économique et de la contraction du commerce extérieur ». Après avoir longuement décrit les étapes de cette détérioration, le ministre des relations extérieures a présenté un certain nombre de propositions destinées à y mettre un terme, ou du moins à permettre - de substituer au désordre actuel un monde plus stable et plus prévisible, notamment dans le domaine de la monnaie et des matières pre-

Pour lui, cette entreprise de reconstruction suppose • un véritable new deal planétaire .. Il faut notamment selon lui s'attaquer sérieusement au problème des taux d'intérêt et jeter les bases d'une véritable réforme monétaire internationale, susceptible d'assurer une stabilité raisonnable des taux de changes qui en deviendront plus prévisibles. Le ministre des relations extérieures a cité l'exemple du système monétaire européen, en souhaitant qu'à terme un tel équilibre puisse exister entre le dollar, le yen et l'ECU.

Après avoir déploré que le cours des matières premières reste - erratique -, situation à laquelle une nou-

LE DISCOURS DU MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

« Nous attendons des deux Grands

*qu'ils rétablissent le dialoque »* 

velle organisation des marchés pourrait mettre un terme (surtout si le fonds commun, dont le principe a déjà reçu l'accord de soixantequinze pays, est enfin mis en place), M. Cheysson a appelé les pays riches à aider ceux qui sont en voie de développement, et dont l'endette-ment est le plus lourd, à opérer leur redressement financier, notamment en rétablissant à leur profit des flux de capitaux suffisants. A long terme, avec les institutions comme le Fonds spécial pour l'Afrique, auquel Paris apportera une contribution exceptionnelle, mais aussi à plus court terme, en incitant le secteur privé à participer à cet effort, parce que c'est son intérêt ...

L'accueil réservé aux propos du ministre français a été, comme on pouvait s'y attendre, très favorable chez les représentants des pays en voie de développement. On l'a vu en particulier à la tonalité du déjeuner qu'il a ensuite offert, comme de coutume, aux délégués francophones (ou qui utilisent le français comme langue de travail à l'ONU), parmi lesquels bon nombre d'Africains. De même pour les représentants des pays d'Amérique centrale, que M. Cheysson rencontrera au Costa-Rica, vendredi et samedi, lors de la conférence euro-centre-Amérique de

BERNARD BRIGOULEIX.

#### Washington estime que la conversation a été « nourrie, utile et bonne »

New-York. - Chaque jour très légèrement plus optimistes dans leurs déclarations, mais toujours aussi avares d'indications concrètes, les dirigeants américains ont vu un - bon départ - dans l'entretien qu'ont eu, mercredi 26 septembre, à New-York, MM. Shultz et Gro-

шуко. Plus discret encore, le ministre soviétique des affaires étrangères n'a pas, pour sa part, fait le moindre commentaire sur ces trois heures de discussions, qualifiées de - conversation nourrie, utile et bonne » par la partie américaine. Disparu, lundi, pendant le discours de M. Reagan devant l'ONU, le sourire était cependant revenu sur les lèvres de M. Gromyko, qui a promis aux journalistes qu'ils pourraient lui poser « un millier de questions » la prochaine fois qu'ils le verraient. Cette « prochaine fois » devrait se présenter dès vendredi à Washington après le rendez-vous entre M. Reagan et le chef de la diplomatie soviétique, qu s'adressait, ce jeudi après-midi (heure de Paris), à l'Assemblée générale des Nations unies avant de

Les responsables américains ont justifié leur mutisme sur le fond de l'entretien entre MM. Shultz et Gromyko par le fait qu'il intervenait « au milieu d'un processus ». Plus encore que d'ordinaire, ont-ils fait valoir, toute indiscrétion serait dommageable, et cet argument, maintes fois répété, avait clairement l'avantage, à leurs yeux, de faire comprendre à peu de frais que le « proserait bel et bien

rencontrer M. Mondale,

#### Ne pas donner d'espoirs excessifs

S'exprimant sous condition d'anonymat, le haut fonctionnaire chargé par le département d'Etat de ne pas trop en dire a indiqué que les deux ministres des affaires étrangères avaient abordé pratiquement tous les sujets possibles, du contrôle des armements aux problèmes strictement bilatéraux, en passant par les crises régionales, les problèmes humanitaires et les questions relevant des droits de l'homme. C'est

#### **A TRAVERS LE MONDE**

#### Bangladesh

 VIOLENTES BAGARRES. De violentes bagarres entre partisans et adversaires du régime militaire du Bangladesh ont fait un mort et plusieurs centaines de blessés le jeudi 27 septembre à Dakha, pratiquement paralysée par une grève générale.

M. Mohammed Moizuddin, viceprésident de la Croix-Rouge du Bangladesh et dirigeant de la Ligue Awami, une des vingt-deux isations politiques d'opposi tion à l'origine de la grève, a été tué à coups de couteau et de revolver à Kaliganj, ville située à 30 kilomètres de Dakha. - (Reuter.)

#### Uruguay

 MANIFESTATION EN FA-VEUR DES PRISONNIERS POLITIQUES. - Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé, le mercredi 26 sep-tembre, à une marche dans les rues de Montevideo en faveur des détenus politiques et pour récla-mer une amnistie générale immédiate et sans restrictions. -(AFP.)

#### Vietnam

DE L'ÉCRIVAIN DANG THAI MAL - Le prosesseur et écrivain vietnamien Dang Thai Mai, beau-père du général Vo Nguyen Giap, est décédé le 25 septembre, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, a annoncé, mercredi 26 septembre, le Nhan Dan; journal du Parti communiste vietnamien. Ancien ministre de l'éducation de 1945 à 1946, Mai adhéra très jeune aux mouvements patriotiques opposés à la colonisation française, ce qui lui valu d'être condamné à trois ans de prison en 1930. - (AFP.)

De notre envoyé spécial une telle approche globale de la reprise du dialogue que M. Reagan avait souhaitée dans son discours de

Ce « large tour d'horizon » aurait • jeté les bases • des discussions entre MM. Reagan et Gromyko. Le signe en serait qu'il n'aurait pas consisté en une simple juxtaposition de la « conférence » sur les positions respectives des Soviétiques et des Américains. Ultime confidence, alors qu'on lui demandait s'il avait cu - « comme, la veille, plusieurs ministres des affaires étrangères occidentaux — le sentiment que M. Gromyko n'était pas spéciale-ment critique à l'égard du discours de M. Reagan, le représentant du département d'Etat a répondu après mure réflexion : - Je ne serais pas en violent désaccord avec cela. »

En plus des exigences diplomatiques, cet usage inhabituel aux Etats-

Unis du style elliptique tient très largement à des préoccupations de politique intérieure. Quel que soit l'état d'avancement réel de cette reprise de contacts soviétoaméricains, il est en effet improba-ble qu'elle connaisse des développements spectaculaires immédiats. M. Reagan doit done montrer aux électeurs que les choses progressent, sans susciter d'espoirs excessifs sur la déception desquels M. Mondale pourrait capitaliser.

Reste que l'aliusion faite mercredi matin par M. Tchernenko à la disponibilité soviétique à une « large coonération » en l'aveur d'un retour à la détente pourrait marquer un petit pas en avant à Moscou aussi. Vu des Etats-Unis, on se défait d'autant moins du sentiment gran-dissant que la réélection de M. Reagan est loin d'être seule en question dans ce menuet diplomatique.

**BERNARD GUETTAL** 

1)

#### Moscou ne voit « aucun changement positif » dans l'attitude des Etats-Unis

De notre correspondant

Moscou. - Le court compte rendu que Tass a donné jeudi 27 septembre de la rencontre entre M. Shultz et M. Gromyko ne fournit aucune indication sur une éventuelle volonté soviétique de renouer le dialogue avec les Etats-Unois, Il est vrai qu'il s'agit sculement d'une dérèche datée de New-York qui n'a aucus caractère officiel

M. Gromyko a constaté devant

son interlocuteur que « les relations

soviéto-américaines sont sérieusement perturbées » et qu'eil n'y a plus actuellement de négociations entre l'URSS et les Etats-Unis sur aucun problème d'importance déci-sive pour les destinées du monde telles que la limitation des armements nucléaires, la prévention de la militarisation de l'espace ou l'interdiction des armes chimiques » écrit Tass. Cette situation est due à « la politique de l'actuelle adminis tration > américaine qui « comme une grave erreur » si elle croit en «retirer des avantages». L'Union soviétique • s'y opposera résolument et ne permettra pas que l'équi-libre des forces soit rompu » poursuit, citant M. Gromyko, l'agence soviétique. Tass expédie en trois ligues le point de vue américain : « M. Shultz a exposé pour sa part les positions américaines connues qui n'attestent aucun changement positif dans l'attitude des Etats-

Le traitement réservé par la presse soviétique à la visite, mercredi à Moscou, de M. Kalevi Sorsa, premier ministre et président du Parti social-démocrate finlandais, offre un contraste éclarant. Le protocole n'imposait pas une rencontre avec M. Tchernenko, puisque l'ho-mologue de M. Sorsa est M. Tikho-nov, président du conseil des ministres. Celle-ci a cependant eu lieu au Kremlin. La direction soviétique

manifeste ainsi que, comme l'affirmait, le 21 septembre, M. Tchernenko aux téléspectateurs finlandais, à l'occasion du quarantième anniversaire de l'armistice entre les deux pays. « l'amitié entre la Finlande et l'URSS n'est pas influencée par les chang dans le climat politique du

Le secrétaire général a souligné que « dans la lutte contre la menace de guerre. l'Union soviétique est prête à une large coopération avec tous ceux qui sont effectivement intéressés à assainir radicalement les relations internationales, à les replacer dans la voie de la détente . Il faisait notamment allusion au rôle de l'Internationale socialiste à laquelle appartient le parti de M. Sorsa.

Concernant les questions bilatérales, MM. Tchernenko et Sorsa ont constaté que « les rapports de bon voisinage » entre l'URSS et la Finlande « continuent de se développer d'une façon dynamique . A l'occasion de cette visite, les deux pays ont conclu un nouveau traité commercial de cinq ans portant sur 30 milliards de dollars pour la période 1986-1990. Pont l'essentiel, l'URSS fournit des matériaux bruts à la Finande et en importe des produits finis. Une certaine évolution est cependant perceptible, puisque les exportations de produits industriels d'équipement industriel soviétiques devraient doubler au cours de la pé-riode 1986-1990 pour atteindre 1,5 milliard de dollars. D'autre part. les importations finlandaises de pétrole soviétique qui sont actuellement de 8 millions de tonnes par an devraient passer à 9 millions de

DOMINIQUE DHOMBRES.



I DES OUBLIÉS », de Marcel Clébant Mode d'emploi de la solitude

Pour résister à une telle as & surre on reepreuve est-il necessaire de le e, dans quelque lle partir les roles entre un che qui actifique, des soldemance a se faire obeir averqui ignoraient que Giernent, un Fréposé à l'emreben firm depuis belle de l'espoir un bouc émissaire, la chanteur de s'imposer chaque ort a maceré à notre el Clébert, promiter jour la cist butte d'un travail par m écologique et facement invite mais manufair à l'extrême d'effacer toute nur devent l'Eternei. deciphique pas bamusica di passa Teles son les questions du se trouvent posees tout au long a un real he partie dans l'océan,

tement mene et fertile en rebon-EUCONS OFF CARTER dissements même s'il alast ANCERS. rescapés can de leurs avions. gagne a ètre plus ramassé. jor à les garder, ils Note seve or la métaphysique MANG LIESS BATHFACTUS-Le sout ever auteur appears bien au-desaus de imistorie mais la pudeur de sh die teur frant parl'auteur est torte et sa médiaau moven d'un fr TION SUI CES GEGA POINTS, N'est ture des sius alesguere qui es auchée Reste que ce ps passe sams que Juvie early ginds plants gless & MI apparemment Sand Bross, is bringed on tember ) japonais e: de 🚁s. L'un de ces s and v. decards

l'air die toutner est de nature à faire reflection THUTTH SES COMPS: tintil, confie à ure mer le béen de son # 27ffe der Custiste Roben Laf-fent, 30 mp. 75 F

wife. Frame & worth to the Control of Congress of Cong presentes are la beautiful and the control of the RATP web state of the control of the RATP web state of the control of the co er terms l'Adde. and the second of the second o the state of the s हामका है। इसे १५ वस्त Carrante commen tite de la cabillité Service and the long time. निकार का स्टान per la laser et la L'Scart est encare n Con dicht Sent 3. <u>1888</u>3 38 141, 183 inner greger in die der bestellte der bestellte Mente Ten Den 3 15

proprieta andres de morte el persona de comunica the de de de le file file and the second second second s de la Sacratte conserva de la recentione SEE DIC (4) F tere and a commentate the fried water the rest and stated. Jestiemier in 1977 degroup.vs.Defi all

್ರಾಪ್ತಿ ಬ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಗೆ ಚಿತ್ರಕ್

Martin 1985年 - 1985年 - 2015年 - 2015年

FABRICE PLUI

..... e= cial #

in mit sere.

3 .... C-Create 6

Vous aver dit a drived

De marter se precipit !

et le jeik 1866.

Coccape as

The state of the s

2 perçois

Tag police

ಫ್ರೀಳ್=೧೨೨೦ ಕಾಡಿಕೆ

Fine and the second second

1.12 1.27

LANCES CONTROL TO THE RESERVE Ham tweet has the Lie beitellich Circul e de la créalist · 化山油 新山山。 S CAL PERSONALIS it de personnier aus s Cr Greene at de securit social

ASSEDIC TOM SEALOR EX PROPERTY REJACORET 18 1 - Charles + F.

un page Res Miss At the metro Programme and the second Se consider de de The life PHE PERSON LESS .... ous greather bear S WELL LAND SALE and the second second THE REAL PROPERTY. KAIP QUI DIRECT policies es

58' NO HIRMI . Parising and RIGHT chiner Van 6: 22 A PRODUCE OF NOT

Le Monde-

LAS MALLES "SE" PARIS CEDER OF THE PARTY SEET MONDER ASSETS Tel - 245-72-23 1801 YEVEVIS The second limit # VEN!E RANGER ETRINGER eo i 11 - SLISSE TUBBLES -夜鬼乱 计显示器 ogget gaget 24 2 National Berry 1984 - JAI

M: 14 to carrie : a voit problems (carries company) **新**寿 年起 1000年 STATE TO THE MANUE SEE CAN THE LA

FRANCE IN TOLSPANSETRAGES

PARADIE VORNALE

PARADI 1 - SETCIOLETT SERVICE

PATEBASE 1:41

nne date qui pourrait se situer dans la première moitié de 1985, once-t-on à Sofia à la suite de la visite qu'y a faite M. Jean-Michel Baylet secrétaire d'Etat apprès di istre des relations extérieures. Celui-ci a remis, mardi 25 septem-bre, un message en ce sens à M. Jivkov, chef de l'Etst bulgare. M. Jivkov avait fait en France en octobre 1966 un voyage officiel auquel M. Messmer, premier ministre, avait repondu en 1973. - (AFP.)

rétablissent le contact et le dialogue. Le premier objectif doit en être de renverser la tendance à l'accumulation des armements, et notamment des armes nucléaires, d'éviter le déchaînement d'une nouvelle course aux armements déclenchée par l'annonce impressionnante de progrès imminents dans de nou-

• LES RELATIONS EST-OUEST. - . Dans la confrontation velles technologies (je pense en parentre l'Est et l'Ouest, personne ne ticulier à l'espace), de relancer et dira assez que la responsabilité principale appartient normalement aux deux plus Grands. C'est donc de poursuivre activement le processus permettant d'aboutir à une limitation équilibrée et contrôlée d'eux que nous attendons qu'ils des armements (...).

> » Pour sa part, la France attache une grande importance à la conférence de Stockholm qui doit permettre de rétablir une certaine confiance entre les pays d'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, dans le naine des forces conventionnelles (...). La France entend aussi participer activement à l'effort international pour interdire, sous surveillance efficace, des développements particulièrement graves (je rappelle notre participation active oux discussions sur les armes chimiques) et pour mattriser les nouveaux progrès angoissants et déstabilisateurs dans les domaines les plus inquié-

tants de l'avenir technologique. • CONFLIT IRAN-IRAK. -«Il faut que les appels répétés de l'ONU, que les résolutions du Conseil de sécurité, en premier lieu, soient entendus des deux belligérants et non pas d'un seul. Il faut que l'on renonce à l'emploi d'armes inhumaines afin que soient épar-gnées les populations civiles (...). Tout doit être fait pour assurer dans la région le retour aux libertés habituelles, notamment la liberté de navigation. C'est ainsi que l'on s'acheminera vers la fin de cet abominable conflit, qui n'a plus de rai-son d'être, alors que l'on est revenu, sur le terrain, aux frontières reconnues par la Communauté interna tionale, et que les sujets en litige peuvent, pour la plupart, être traités à la table de négociations. »

L'HOMME ET LES DROITS DES PEUPLES. - « Les droits des peuples sont violés par des interventions ou des contraintes extérieures, par l'occupation non désirée de forces étrangères : en Afghanistan, où l'intervention armée étrangère croît à la mesure de la résistance populaire; au Proche-Orient, où le peuple palestinien souffre et désespère de voir ses droits reconnus, de connaître enfin la patrie qui sera la sienne, et où l'Etat d'Israël, faute de voir assurée, comme il y a un droit imprescriptible, sa sécurité dans les frontières qu'a reconnues la communauté internationale, poursuit une politique qui ne tient

. I.ES DROITS

. pas compte de l'indispensable reconnaissance des droits des autres peuples de la région ; au Proche-Orient encore, où le Liban, qui a déià tant souffert, ne parvient pas à faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité portant sur la partie sud de ce territoire, ni à obtenir la fin de toute présence étrangère; en Afrique australe, où la résolution de l'ONU sur l'indépendance de la Namibie continue d'être ignorée, défiée même, tandis aue la guerre se poursuit en Angola, en ésence et avec la participation sur le terrain de l'armée sud-africaine au Sahara occidental, dont le peuple a droit à l'autodétermination; au Cambodge, ce pays de vieille et grande culture, saigné à blanc par un génocide affreux, maintenant

occupé par ses voisins orientaux. Bien souvent ces violations se conjuguent avec le mépris des droits de l'homme (...) La France parlera, dénoncera, agira partous où des individus sont menacés dans leur vie. dans leur dignité, contraints, privés de leurs libertés essentielles. >

LA CRISE ÉCONOMIQUE

MONDIALE. - . Le monde de l'économie de marchés est deveni aboulique, imprévisible. La crois sance, en effet, s'est arrêtée partout et les effets de la remarquable reprise actuelle aux Etats-Unis. n'ont pas encore changé le sens de cette évolution. Pour le tiers-monde cette évolution a été catastrophique : plus l'économie était avancée dans un pays du tiers-monde, plus le phénomène a été grave. (...) L'excédent des pays pétroliers a disparu (...) Le service de la dette des pays en voie de développement était devenu insupportable parce qu'il n'y avait plus croissance des revenus. Il l'a été plus encore en raison de l'augmentation des taux d'intérêt. Depuis 1982, dans chaque pays d'Amérique latine, le service de la dette, s'il devait être assuré sans aucun aménagement, dépasserait de loin le total des liquidités qui ont pu être accumulées dans les réserves (...)

» Les pays concernés du tiersmonde ont accepté, avec beaucoup de courage, les mesures qui leu étaient imposées (...). A quel prix cela a-t-il été fait! D'abord, en créant un phénomène déflationnist qui réduit singulièrement un éléent essentiel : la croissance mondiale. D'autre part, en imposant le sacrifice d'ambitions, l'abandon de politiques que les dirigeants considéraient et présentaient comme le moyen d'assurer une plus grande justice. Enfin, en multipliant la nombre des sans travail... -

# Nonàla radio d'Etat.

Dans le monde moderne, il y a deux conceptions de la médecine :

- l'une étatisée, hiérarchisée, où c'est l'administration qui détermine la

façon de répondre au besoin des malades. Ce système fonctionne dans les pays de l'Est: il faut attendre pour être soigné.

- l'autre, vous la connaissez.
C'est celle de la médecine libérale. Il y a d'un côté le service public de l'hôpital et de l'autre

côté le service public de l'hôpital et de l'autre, des médecins de famille, des cliniques, des spécialistes. Chacun a le droit de choisir.

Le Gouvernement s'apprête à prendre une décision grave. Il fait un grand pas vers la première de ces deux médecines.

Il entend imposer brutalement à toutes les professions de santé une modification de la nomenclature des remboursements. Les médecins radiologues qui ont besoin d'un matériel lourd, moderne et cher pour exercer, sont les premiers

visés. Et avec eux les 60.000 personnes qui travaillent dans le secteur de pointe qu'est la radiologie.

Mais qu'on ne s'y trompe pas!

Mais qu'on ne s'y trompe pas! On prétend faire des économies mais c'est la santé des Français que l'on emprisonne.



# Ouvrez les yeux Sans radiologie votre médecine est aveugle!

Fédération Nationale des Médecins Électro-Radiologistes 60, boulevard de Latour-Maubourg 75007 PARIS Tél.:(1) 5517784

حكدا من الاحل

••• LE MONDE - Vendredi 28 septembre 1984 - Page 5

#### **ASIE**

# La Chine adulte

II. - La palanche et l'ordinateur

par MANUEL LUCBERT

Alors qu'elle s'apprête à célébrer avec faste le trentecinquième anniversaire de la fondation du régime communiste, la Chine connaît une période rare de stabilité. Si la pression politique exercée sur la population, a quelque peu diminué, le Parti veille malgré tout à contenir dans de strictes limites les effets jugés négatifs de sa politique d'ouverture vers l'étranger (le Monde du 27 septembre).

Porté à la présidence de la République populaire en juin 1983, M. Li Xiannian n'a pas la réputation d'un homme impulsif. C'est même sans doute sa grande prudence qui lui a valu de traverser pratiquement sans encombre les crises successives du régime depuis sa fondation, y compris celle de la révolution culturelle, et de se retrouver aujourd'hui à la tête de l'Etat

Aussi bien, les « pékinologues » ont-ils noté avec intérêt ces derniers mois deux déclarations tout à fait remarquables de cet important personnage. La première, laite publiquement, est relativement connue : après cinq ans de réflexion, le chef de l'Etat en titre apportait son aval aux « systèmes de responsabilité » instantés à la campagne, c'est-à-dire au démantèlement des communes populaires et au développement de l'exploitation familiale contracţuelle des terres. Il passait jusque-là pour être sinon fondamentalement hostile, du moins très réservé envers cette expérience.

La seconde déclaration, à notre comaissance, n'a jamais été reproduite à ce jour. Recevant, en juin dernier, un homme politique curopéen, M. Li lui expliqua que la Chine était décidée à poursuivre sa politique d'ouverture vers l'étranger, « car le repli sur soi, qui est une caractéristique des sociétés féodales, n'est pas une bonne chose ». Poussant plus loin ses explications, cet homme circonspect ajouta, à la stupéfaction de son auditeur « L'entrée de la Grande-Bretagne en Chine au milieu du siècle dernier a, certes, eu des effets négatifs, car elle a fait pénétrer l'opium dans nos villes. Mais la présence anglaise a aussi été bénéfique : elle a fait souffler sur notre vieux pays une grande bouffée d'air frais. « La Chine, aujourd'hui, « ouvrant d'elle-même ses portes aux étrangers », cette politique n'en est que mieux fondée, précisait encore M. Li Xiannian.

L'ouverture, voilà le mot magique laché! Dans un pays aussi profondément tourné vers lui-même et dont les dirigeants ont, de tout temps, été intimement convaincus que leur code de valeurs morales correspondait parfaitement aux nécessités d'un bon gouvernement de leur peuple, il y a, de fait, quelque chose de pas très paturel, voire de quasiment blasphématoire, à imaginer le salut dans l'appei aux « diables étrangers ». Fidèle à cette tradition, Mao n'exhortait-il pas son pays à « compter sur ses propres forces »?

C'est dire la rupture qu'a représentée la décision, formalisée en décembre 1978, de cultiver davantage les relations économiques et commerciales avec l'extérieur, par conséquent avec l'Occident et le Japon. À l'origine de cette orientation nouvelle se trouvent un constat et une volonté.

Le constat, c'est celui que les dirigeants chinois ont fait après la mort de Mao : malgré l'effort gigantesque d'édification d'infrastructures depuis 1949 et de création d'une industrie nationale, la Chine s'essouffle. Entravé par une démographie galopante, le « décollage » se fait attendre. Les moyens financiers manquent cruellement. Sauf dans certains domaines précis (industries spatiale, nucléaire, par exemple), le niveau technique est terriblement

La volonté, c'est celle de ne pas accepter cette situation comme une fatalité et de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour faire de la Chine à l'aube du XXIº siècle une puissance moyennement développée que le monde extérieur devra respecter. La modernisation économique doit être le moyen de cette aspiration nationale. A cela s'ajoute, sans doute, chez les dirigeants les plus âgés, comme M. Deng Xiaoping, le sentiment qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps pour mettre leur pays sur les rails qu'ils souhaitent lui voir durablement suivre après leur mort. Dans cette perspective, le principe du bien-fondé de la politique d'ouverture ne doit pas être un sujet de querelle dans l'ère post-Deng.

#### Comment moderniser?

Moderniser, la Chine en a bien besoin. Sait-on, par exemple, que 50 à 60 % des équipement industriels nécessiteraient, aujourd'hui, un renouvellement complet? Faute d'installations adéquates, les ports, au lieu d'être des poumons de l'activité économique, sont en permanence engorgés. Quant aux méthodes de gestion, longtemps bridées par les impératifs politiques, elles témoignent souvent d'une incompétence notoire de la part de ceux qui les appliquent.

Comment alors moderniser plus vite? Eh bien! tout simplement en permettant aux capitaux étrangers d'entrer dans le pays, ensuite en recourant à des prêts en devises occidentales, enfin en augmentant sensiblement le volume du commerce extérieur.

Dans un premier temps, l'appel aux investisseurs occidentaux et japonais s'est limité à des régions désignées à cette fin : des « zones économiques spéciales » (ZES). La plus connue est celle de Shenzhen, en bordure de Hongkong. Après des débuts difficiles, Shenzhen connaît depuis deux ans un essor spectaculaire, que symbolise la construction d'un centre de commerce international de quarante étages. De nombreuses banques d'affaires, françaises notamment, y ont ouvert des bureaux de représentation.

Consacrée par la visite faite l'hiver dernier par M. Deng Xiaoping, l'expérience de Shenzen a fait école. D'autres ZES ont été créées: Zhuhai, près de Macao, et Shantou, dans la province du Guangdong, Xiamen (ex-Amoy), dans le Fujian. Cette politique d'introduction de fonds étrangers a connu, cette année, un nouveau développement avec son extension à quatorze villes côtières. D'autre part, de nombreuses provinces, même parmi les plus attardées, comme le Ningria, coincée entre la Mongolie-Intérieure et le couloir du Gansu, ont été autorisées à lancer des appels d'offre à des sociétés étrangères. Il ne s'agit pas, dans ce cas, de zones spéciales. Les conditions proposées sont variables, mais pas forcément plus mau-

vaises que dans les ZES. Ainsi, le Ningxia, déjà cité, s'engage à exempter d'impôts les futurs investisseurs pendant cinq ans.

Il est difficile, compte tenu de l'extension récente et de la diversification de cette coopération, de donner des chiffres précis. Il convient aussi de distinguer entre les engagements (de l'ordre de 1 milliard de dollars) et les investissements effectifs. Quant aux achats de technologies étrangères pour rénover les entreprises, ils pourraient atteindre, cette année, entre 1 et 3 milliards de dollars. Le montant des crédits en devises inscrits au budget 1984 est de 2,5 milliards de dollars.

Dans les prochaines années, si les recherches pétrolières entreprises en mer de Chine du Sud et dans l'estuaire de la rivière des Perles se révèlent prometteuses – pour le moment, seule la société américaine Exxon montre quelque optimisme, – l'engagement des capitaux occidentaux fera un bond spectaculaire. L'exploitation de ces gisements, dont l'exploration a été confiée à une trentaine de compagnies étrangères, parmi lesquelles une bonne dizaine d'américaines, nécessiterait des investissements de l'ordre de 75 milliards de dollars. La mise en valeur de nouvelles et immenses mines de charbon entraîne également un ef-

Jusqu'où les dirigeants chinois sont-ils décidés à aller dans cette voie? Les limites de cette politique sont de trois ordres : économique, juridique, politique. Au-delà des opérations de charme à l'intention des sociétés étrangères, les responsables économiques chinois reconnaissent que l'injection de capitaux extérieurs dans leur système apporte à celui-ci une bouffée d'oxygène, mais est en même temps coûteuse. Pour un dollar en devises, la Chine serait obligée d'investir elle-même 1,50 dollar. Or, tant en matière de déficit budgétaire que d'endettement, ses dirigeants suivent une politique d'une extrême prudence. D'un montant de 3 milliards de dollars, la dette chinoise est l'une des plus faibles du monde par tête d'habitant.

fort gigantesque.

La gourmandise, d'autre part, du secteur énergétique — dramatiquement faible — réduit automatiquement la part d'autres domaines. En raison de la pénurie d'énergie, une machine sur cinq est en permanence immobilisée dans l'industrie. La production énergétique progressant plus lentement que la production industrielle (+ 8,5 % pour la première contre 11,7 % pour la seconde an premier semestre 1984), le gouvernement chinois paraît enfin décidé à « mettre le paquet ». Cette année, les investissements, dans ce secteur, ont été substantiellement aug-

Enfin, les dissicultés de communication (téléphone), de transports, sans parler des lourdeurs, parsois exaspérantes, de la burcaucratie chinoise, découragent nombre de candidats à l'investissement. Il s'y ajoute, sur le plan juridique, que les sociétés constituées exclusivement par un apport de sonds extérieurs sont l'exception, la formule la plus courante imposée par Pékin étant celle des sociétés mixtes (51 % pour la Chine, 49 % pour le ou les partenaires étrangers).

Un autre chiffre donne la mesure de la portée relative de l'ouverture économique de Pékin. En 1983, le volume total du commerce extérieur de la Chine populaire, avec son milliard d'habitants, a été inférieur à celui de Taiwan, qui ne compte que 19 millions d'habitants, le montant des importations respectives étant presque identique (21,3 milliards de dollars pour la Chine communiste, 20,3 milliards pour Taiwan) (1). L'exemple polonais a encore renforcé ce conservatisme commercial.

Alors que le plan prévoyait l'an dernier un solde négatif des échanges, la balance commerciale a, de nonveau, dégagé un surplus, arrondissant ainsi un matelas de réserves en devises fortes qui dépassera à la fin de cette année 16 milliards de dollars.

Situation paradoxale pour un pays aux besoins immenses, mais compréhensible si l'on prend en compte les obstacles qui s'opposent à un développement plus intensif. Parmi ceux-ci, le surpeuplement est certainement le plus angoissant. De l'ordre de 35 pour mille il y a trente ans, le taux de natalité est tombé l'an dernier en dessous de 20 pour mille (environ 18 pour mille). Il n'en reste pas moins que le doublement de la population dans le même temps a presque annulé les effets de l'augmentation de la production agricole. La part alimentaire par habitant, aujourd'hui, est sensiblement la même qu'au début des années 50.

Cet excès de population n'a pas seulement pour effet d'annuler les gains de productivité. Il crée un chômage masqué par les chiffres officiels, mais bien réel, qui toucherait entre 20 et 30 millions de personnes. Au cours de la présente décennie, 9 à 12 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail. Or l'Etat ne se dit en mesure de créer que 6 millions d'emplois annuels. A la campagne, le surplus de main-d'œuvre est estimé à plus de 100 millions de personnes. Ces paysans vont être invités à quitter la terre et à s'orienter vers la petite industrie et les services.

L'existence d'une telle masse pèse lourdement sur l'œuvre d'éducation. Un quart de la population est considéré comme analphabète. Surtout, le taux de fréquentation des universités reste ridiculement faible (1,3 % de la population concernée). Aiors qu'en 1952 on comptait un enseignant pour 7,1 enseignés, le rapport en 1984 est de 1 pour 23,1. Conséquence de ces insuffisances : il n'y aurait parmi le personnel salarié de l'industrie que 1,6 % d'« intellectuels » proprement dits.

Incapable d'assumer tout seul les tâches qu'il monopolisait naguère, l'Etat encourage désormais l'initiative privée (artisanat, écoles payantes), à la ville comme à la campagne. Le dogme monolithique est abandonné dans la recherche désespérée d'une plus grande efficacité.

En pleine mutation, la Chine de M. Deng Xiaoping présente le visage d'un pays à deux vitesses : des pesanteurs accablantes d'un côté, de brillantes potentialités de l'autre. Des élites privilégiées s'opposent à une masse sous-éduquée, mal nourrie et sans pouvoir. C'est, d'une certaine façon, le mariage de l'ordinateur et de la palanche.

#### Prochain article:

#### ECHAPPER AUX SUPERPUISSANCES

(1) « L'état du monde 1984 », Anmaire économique et géopolitique mondial. Editions La Découverte.

# GALERIES LAFAYETTE



Notre politique : les marques.
Des centaines d'articles
de marques à des prix 3 J
Crèdit spécial sur la fourrure,

COLLECTION SUP AUX ÉDITIONS STH

L'Edepuis 1953

DANS LES UBRAIRIES UNIVERSITAIRES NT ATTENDU Z

L'OUVRAGE TANT ATTENDU Z

L'OUVRAGE TANT ATTENDU Z

L'OUVRAGE TANT ATTENDU Z

D'ANG LES UBRAIRIES UNIVERSITAIRES NT ATTENDU Z

L'OUVRAGE TANT ATTENDU Z

DANS LES UBRAIRIES UNIVERSITAIRES NT ATTENDU Z

DE L'OUVRAGE TANT ATTENDU Z

Séries de tests actifs avec corrigés.

Séries de tests actifs avec corrigés.

SCIENCES PO. Séries de tests actifs avec corrigés.

SCIENCES PO. Serv. Léon-Henzey X

T5016 Poris. Tél. 527.10.15

# GALERIES LAFAYETTE



3 jours qui changent la face du boulevard Haussmann 3 J animés par Europe I Crédit spécial sur les upis d'Orient

PARIS 5°

# GALERIES LAFAYETTE



27, 28; 29 septembre Prix 3 J: des prix qui

respectent votre pouvoir d'achat. Crédit total sur tout le magasin<sup>®</sup> Crédit special fourrure et tapis d'Oriem raparti del 3011 d'achatisad sur la restauralem.

# VENEZ ESSAYER UNE VOITURE RARE.

Les nouvelles Honda 85 sont arrivées chez vas concessionnaires. Venez les essayer. Vou commenterez avec des possionnés d'automobiles les dernières innovations technologique Honda. Une des voitures à découvrir : la Prélude 1,8 L, 12 saupapes.

HONDA automobiles

Prélude



Paur la région parsienne et la province appelez Honda France : 16 (6) 005.90.12.

Garage Sainte Geneviève 6, Place du Panthéon Tél. : (1) 354.29.96 PARIS 11° Garage de l'Alhambra 5, Av. de la République Tél. : (1) 805.78.07 PARIS 15° Cambronne Automobiles 2, rue Cambronne Tél.: (1) 783.70.25 PARIS 16° Japauto 27, Av. de la Grande Armée Tél : (1) 500.14.51 PARIS 17° Legendre Auto Sport 97, rue Legendre Tél. : (1) 627.86.30 PARIS 17° G.P.A. 11, Av. de la Porte d'Asnières Tél.: (1) 622.44.66 PARIS 19° Super Car's Tél. : (1) 840.69,87.

le!

Υ,

Pēkin. - C'est dans une unani-

ment, éditorianz insistant sur la

publication in extenso de la déclara-

tion commune, de ses trois annexes

et des deux mémorandums - ce qui

dans le Quotidien du peuple occupe trois pleines pages.

Ni le Quotidien du peuple ni M. Wu Wucqian, ministre des af-

faires étrangères, dans une déclara-

tion faite à New-York, ne cachent

que l'objectif est désormais de

convaincre Taiwan d'accepter un

processus similaire. - Les stipula-

tions de la Constitution chinoise sur

l'établissement de régions adminis-

tratives spéciales, écrit l'organe du

PCC, sont applicables à la fois à

Hongkong et à Taiwan. Elles

contiennent les principes de sauve-

garde de la souveraineté de l'Etat, de l'unification et de l'Intégrité ter-

portée historique » de l'accord et

#### APRÈS LA PUBLICATION DE L'ACCORD SINO-BRITANNIQUE

# Pékin souligne que l'exemple de Hongkong est applicable à Taiwan

De notre correspondant

mité sans surprise que la presse chinoise se réjouit, ce jeudi 27 septembre, de l'accord sino-britannique sur la restitution de Hongkong paraphé la veille. Les unes se ressemblent toutes : articles sur l'évêne-

S'adressant aussi au Kremlin, le journal ajoute que la solution négociée sur la question de Hongkong « montre qu'il n'est pas difficile pour des pays de résoudre les problèmes laissés par l'histoire aussi longtemps qu'ils ont le sincère désir de coopérer dans leur approche des problèmes dans un esprit de compréhension mutuelle et en adoptant une attitude réaliste. »

Il n'est pas sans intérêt de lire dans la presse locale tous les détails des garanties que Pékin s'est engagé solennellement à assurer à Hongkong jusqu'en 2047. Car ce n'est pas le moindre succès des négociateurs britanniques que d'être parvenus à convaincre les Chinois de signer ce qui a en fait la forme d'un long catalogue des droits de l'homine et des libertés économiques, tels qu'ils sont conçus dans les pays démocratiques.

Qu'on en juge: Pékin garantit que le gouvernement de la région administrative spéciale « maintien-dra les droits et libertés prévus par les lois en vigueur à Hongkong, dont là liberté individuelle, de parrole, de presse, d'assemblée, d'association, de créer et d'être membre d'un syndicat, de correspondance, de voyagé, de mouvement de grève, de manifestation, de choix de son occupation, de liberté académique, de croyance, d'inviolabilité du domicile, de liberté de se marier et de donner librement naissance à des enfants."

#### Au nom du réalisme

La liberté religieuse, celle de sortie – et de rentrée – à Hongkong ainsi que l'indépendance de la justice, sont explicitement garanties par Pékin.

Dans le domaine économique, la Chine accepte, comme prévu, le

maintien du système actuel. Mais il est quand même étonnant de lire noir sur blanc dans le premier paragraphe de l'annexe dans lequel Pékin définit sa politique envers Hongkong : « Le système et les politiques socialistes ne seront pas appliquês à Hongkong, et le système et le mode de vie capitalistes qui y prévalaient resteront inchangés pendant cinquante ans. » Ce « large degré d'aunomie - pour Hongkong est le prix que Pékin a accepté de payer au nom du «réalisme». Mais la liste des libertés qui s'étale ici dans toute la presse apparaît malgré tout comme la preuve a contrario qu'elles ne sont pas de rigueur dans la République populaire. De même en reconnaissant implicitement qu c'est le système capitaliste qui a fait la fortune de Hongkong, et que l'ap-

plication des méthodes socialistes

risquerait de tuer la ponle aux œufs

d'or, Pékin dresse en quelque sorte

un constat de carence.

Réalisme ou Realpolitik... En attendant de reprendre demain ce que l'on a accordé aujourd'hui? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais que peuvent penser ceax qui, en Chine, liront ces textes et se demanderont : « Pourquoi pas nous? » Longtemps présentés comme opprimés par le colonisateur britannique. les compatriotes de Hongkong » apparaissent désormais comme des privilégiés. On les envie, on les jalouse parfois, car ils bénéficient d'une sollicitude bien plus grande que ceux qui ont trimé perdant trente-cinq ans dans des conditions parfois insupportables pour la construction de la République popu-

A Hongkong, les gens se sont jetés sur les exemplaires de l'accord – auquel était joint un commentaire en expliquant le caractère positif. Les premières réactions des membres de l'assemblée locale et des milieux d'affaires sont positives. « C'était ce que l'on pouvait espèrer de mieux », revient comme un leitmotiv.

Soulagement, satisfaction à court terme, une certaine inquiétude à moyen terme, se manifestent en même temps dans les divers milieux, où l'on souhaitait qu'un accord intervienne le plus vite possible pour mettre un terme au marasme ambiant. Mais pour eux, comme pour la majorité de la population, il faudra attendre que Pékin fasse ses prenves, montre concrètement sa volopté d'appliquer sincèrement l'accord dont la valeur réelle repose uniquement sur la parole du gouvernement

#### PATRICE DE BEER.

■ Taipeh dénonce l'accord. — Taiwan a accusé le mercredi 26 septembre les autorités britanniques de livrer 5.5 millions d'individus à l'esclavage totalitaire communiste » i la suite du paraphe par la Grande-Bretagne et la Chine du projet d'accord prévoyant le retour de Hongkong sous souveraineté chinoise en 1997. Dans un communiqué, le premier ministre de Taiwan, M. Yu Kuo Hwa, a également accusé Pékin de • tromper le monde et les habitants de Hongkong • en offrant l'illusion d'un - pays avec deux systèmes . Dans une précédente déclaration, les autorités de Taiwan avaient condamné et déclaré nul et non avenu le projet d'accord. M. Yu a, par ailleurs, promis aux Chinois de Hongkong l'aide de Taiwan dans leur lutte pour la liberté. Il a également indiqué que des facilités seraient octroyées à ceux qui désireraient s'installer ou investir à Taiwan. -- (AFP.)

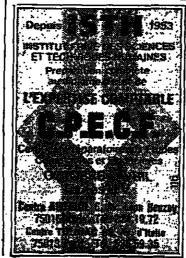

#### <u>Afghanistan</u>

#### M. Fabius assure que la France multiplie les démarches diplomatiques en faveur de Jacques Abouchar

Interrogé mercredi soir 26 septembre à Antenne 2 sur le sort de Jacques Abouchar - fait prisonnier le 17 septembre par les forces soviéto-afghanes non loin de la frontière pakistanaise, - M. Laurent Fabius a déclaré que le ministre des relations extérieures, M. Cheysson, avait discuté du cas du journaliste français - avec plusieurs représentants diplomatiques - se trouvant actuellement à New-York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Le premier ministre n'a pas précisé quels avaient été les interlocuteurs de M. Cheysson, mais il est vraisembla ble que celui-ci a notamment évoqué le cas de Jacques Abouchar avec son homologue soviétique, M. Andrei Gromyko, qu'il a rencontré landi.

 Nous avons déjà pris beaucoup de contacts avec toute une série de chancelleries, a ajouté M. Fabius. La consigne que j'ai donnée, c'est d'être efficace et rapide.

M. Georges Marchais a, pour sa part, sonhaité, mercrédi, sur France-Inter, que Jacques Abouchar « soit libéré dans les meilleures conditions et le plus vite possible ». Interrogé au cours de l'émission « Face à la rédaction : au sujet de son éventuelle intervention en faveur de la libération du journaliste, le secrétaire général du PCF a simplement indiqué que - le Comité de défense des libertés et des droits de l'homme [qu'il préside] intervient souvent dans des affaires de ce genre, dans différents pays, mais (...) avec le souci de l'efficacité ».

A Kaboul, le journal afghan Hakikate Inkilabe Saour, cité mercredi par l'agence soviétique Tass, a fait état de l'« activité d'espionnage » du journaliste Jacques Abouchar et comparé son cas à celui du médecin français Philippe Augoyard, jugé et condamné, au début de 1983, pour « espionnage » en Af-

ghanistan. L'infiltration illégale sur le territoire de la République démocratique d'Afghanistan, écrit le journal, l'activité d'espionnage et le recueil, d'informations secrètes par le ressortissant français Jacques Abouchar, capturé par l'armée afghane au cours d'un affrondement avec les contre-révolutionnaires, témoignent des proportions grandissantes de la guerre non déclarée menée contre l'Afghanistan par l'impérialisme international et la réaction.

• Un comité pour la libération

de Jacques Abouchar vient d'être créé sous la présidence de Denis Périer-Daville. - Les membres fondateurs de cette association régie par la loi du le juillet 1901 sont : Jean Boissonnat, Noël Copin, Fran-coise Giroud, Michel Honorin, Claude Imbert, Jean Lacoumre, André Pautard, Denis Périer-Daville, Peter Scholl-Latour. Son secrétariat est assuré par Martine Besnalhou. L'association est ouverte à toutes les personnes et organisations qui se sentent concernées par la situation de Jacques Abouchar et qui désirent agir concrètement et collectivement en vue d'obtenir sa libération. Le comité adresse un appel tout particulier aux journalistes professionnels pour qu'ils adhèrent nombreux et dans le plus bref délai à l'association. Les demandes d'adhésion doivent être adressées au siège du comité, installé au Centre de formation des journalistes (CFJ), 33, rue du Louvre, 75002 Paris.

Une centaine de reportersphotographes et cameramen ont, de leur côté, décidé d'« élever une vive protestation auprès des autorités soviétiques» contre la détention en Afghanistan de Jacques Abouchar, dont ils réclament « la libération immédiate ».





Traduction du message publicitaire inséré page ci-contre :

Pourquoi un ingénieur espagnol suivant un cours de gestion à Paris commande-t-il un quotidien de langue anglaise avec son café et ses croissants?

Jeune, dynamique et ambitieux, il a besoin du Financial Times pour l'informer à l'avance de ce qui se passe dans le monde des finances, du marketing, du commerce et de la technologie

Il a atteint un stade dans sa carrière où il doit être en mesure de discuter non sculement de ce qui se passe dans le monde, mais de savoir pourquoi cela se passe et ce qui va se passer. Il a déjà constaté que des articles du quotidien du Financial Times couvrant les nouvelles économiques d'Europe, du Moyen-Orient, des Etats-Unis, du Japon et de l'Extrême-Orient paraisse avant et sont davantage analytiques que ceux des autres quotidiens.

Il apprécie la liaison que fait le Financial Times entre ce qui arrive en un point particulier d'Europe et les répercussions que cela peut avoir sur les autres pays européens. Il peut ainsi avoir une image complète du marché.

Le Financial Times lui offre quotiennement un compte rendu et une interprétation du monde des affaires et l'avantage d'être rédigés par des Européens pour des Européens.

Le Financial Times, un langage universel.

Pour plus d'informations sur la façon de recevoir régulièrement le Financial Times, appelez-nous.

# **AMÉRIQUES**

#### DIFFICILE RECHERCHE DE LA PAIX EN AMÉRIQUE CENTRALE

# La Communauté européenne soutient la médiation du groupe de Contadora

Vingt et un ministres des affaires étrangères de la CEE, de l'Espagne, du Portugal, d'Amérique centrale et du groupe de Contadora doivent se réunir à San-Jose-de-Costa-Rica les 28 et 29 septembre. La Communauté européenne est favorable aux efforts du groupe de Contadora pour tamener la paix en Amérique centrale, mais les dirigeants de la région attendent également une aide financière importante de la CEE.

On assiste à une spectaculaire relance diplomatique en faveur de la détente en Amérique centrale, qui reste l'une des régions les plus troublées de la planête. D'une part, le plan de paix du groupe de Contadora (1), remis au Conseil de sécurité des Nations unies, est maintenant un document officiel de l'organisation internationale. C'est un développement qui n'est pas seulement de pure forme.

D'autre part, une conférence doit réunir les 28 et 29 septembre à San-José-de-Costa-Rica les dix ministres des affaires étrangères des pays de la Communauté européenne, ceux d'Espagne et du Portugal, des cinq nations d'Amérique centrale et du groupe de Contadora. Objectif de ce premier rendez-vous organisé à ce niveau entre la Communauté européenne et l'Amérique centrale : étudier les moyens permettant d'aider la région à sortir de sa dramatique crise économique et politique.

Depuis janvier 1983, les négociateurs de Contadora jouent « les messieurs bons officas » avec constance. et, à vrai dire, sans illusions excesdans toute l'Amérique centrale n'est pas une mince affaire. La misère, le sous-développement économique et culturel, des structures archaiques héritées du dix-neuvième siècle, la dépendance extérieure : autant d'obstacles à l'instauration ou à la ment démocratiques, au progrès économique et social. Depuis quatre ans. les conflits armés - en particulier au Salvador et au Nicaragua - se sont aggravés. Leur complexité est plus grande, les interventions étrangères sont plus nettes. La bonne volonté indéniable des médiateurs du groupe de Contadora, préoccupés par une éventuelle extension des querres encore localisées d'Amérique centrale, bute, sur une contradiction majeure. Ils souhaitaient, et ils souhaitent encore, trouver une solution politique et pacifique dans un cadre de préférence régional, sans ingérence des grandes puissances. Ils ont fini par admettre ce qu'ils reconnaissaient en privé depuis plusieurs mais : la négociation ne progressera pas vraiment aussi longtemps que les grandes puissances intéressées, et d'abord les Etats-Unis, ne participeront pas directement à la concertation collec-

tive.

Washington préfère les pourparlers bilatéraux. Et les représentants qualifiés des Etats-Unis et du Nicaragua se sont déjà rencontrés à six reprises en tête à tête depuis juin 1984, sans que l'on puisse affirmer que cette diplomatie secrète ait contribué à faire baisser la tension entre Managua et Washington. Les Etats-Unis estiment en outre que le forum des Nations unies n'est pas la meilleur pour traiter des questions d'Amérique centrale, leur zone d'influence traditionnelle. Les Nicaraguayens jugent, de leur côté, qu'ils ont tout intérêt, au contraire, à élargir le débat, ils ont déjà, à plusieurs reprises et au risque de mécontenter. encore plus Washington et certains de leurs voisins d'Amérique centrale. réclamé et obtenu des réunions extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils avaient ainsi aggravé leur relatif isolement diplomatique dans la région et irrité certains des membres du groupe de

En acceptant cette semaine de signer le dernier plan de paix du
groupe de Contadora, les dirigeants
de Managua ont surpris leurs amis et
leurs adversaires. Ils s'accrochaient
juaqu'à maintenant à la nécessité
prioritaire de « renforcer la défense »,
et M. Humberto Ortega a pour la première fois affirmé qu'il attendait des
Mig-21. Une escalade inacceptable
pour Washington. L'acceptation du
plan de Cantadora implique pour le
Nicaragua, comme pour ses voisina,
une sérieuse révision « à la baisse »
de la course aux armements et le départ de tous les « conseillers » mili-

#### Des « gestes » sandinistes

Les sandinistes ont donc fait un e geste », d'ailleurs salué avec satisfaction à Washington. Un geste, accompagné d'autres qui illustre le souci apparent des dirigeants de Managua de tenir compte des nombreux conseils de modération que leur ont donnés en particulier, outre l'Union soviétique et Cuba, plusieurs partis membres de l'Internationale socialiste, certains dirigeants du groupe de Contadora et d'autres chefs d'Etat d'Amérique latine.

Le Nicaragua sandiniste est engagé dans une course contre la montre. Il avait habilement fixé la date de « ses », élections au 4 novembre, quarante-huit heures avant la probeble réélection de M. Reagan, dont personne ne peut dire s'il choisira la carotte ou le bâton en Amérique centrale au lendemain de sa victoire annoncée. Les sandinistes admettent autourd'hui, en privé, que leurs élections n'auront guère de sens s'ils senter. D'où leurs tentatives pour convaincre la Coordination démocratique - pourtant mise e hors la loi » en juillet pour avoir refusé de présenter ses candidats faute de garanties vraiment démocratiques - de participer « maloré tout » au scrutin du 4 novembre. Sans aller toutefois iusqu'à accepter toutes les condiées par les amis de M. Cruz, qui a fait alliance avec M. Eden Pasancien dingeant militaire de l'ARDE, basée au Costa-Rica, et aujourd'hui en froid avec ses anciens compagnons ralliés à la FDN (Force démocratique nicaraguayenne) basée au Honduras. Mais M. Wheelock, membre de la direction du Front sandiaiste, a affirmé, mercredi, que les élections pourraient être reportées. En ajoutant que l'important était qu'elles « aient lieu légalement ». Une déclaration significative...

Eteindre l'incendie menaçant au Nicaragua, ramener la paix au Salvador : tels sont les deux objectifs prioritaires du groupe de Contadora. Ni l'un ni l'autre ne sont à portée de main. L'élection, en mai, de M. Duarte à la présidence du Salvador a introduit un élément dynamique et positif. Certains progrès ont été enregistrés, mais la guerre continue avec son inévitable cortège de « bavures », de misère, de violences. Le rythme des affrontements sanglants entre la guérilla du Front Farabundo-Marti et les forces régulières, qui disposent maintenant d'une aide milin'a pas baissé. M. Duarte avait, sans doute imprudemment, reçu des représentants du madazine Playboy, il a démenti avoir déclaré que « les déceux qui payaient, c'està-à-dire par les Etats-Unis... ».

Mais comment le Nicaragus - qui bénéficie d'une très importante assistance militaire des pays de l'Est - et le Salvador - où se trouvent officiellement une soixantaine de conseillers militaires américains - pourront-ils accepter de se conformer réellement aux clauses du plan de Contadora? (2) Le refus par les pays d'Amérique centrale d'héberger sur leur territoire des groupes armés engagés dans des actions hostiles contre des voisins (autre clause du plan de Contadora) ne pose pas moins de problèmes délicats d'application. On peut se féliciter que les Etats concernés aient finalement donné leur accord de principe aux dernières propositions du groupe de Contadora. Sans trop se faire d'illusions sur les progrès réels qui pourraient être enregistrés d'ici au 6 no-

C'est dans ce contexte, encore explosif, que va commencer la conférence de San-José, voulue par le président du Costa-Rica, M. Luis Alberto Monge, et encouragée en particulier par la RFA et la France. La Communauté européenne engage à catte oc-casion, et pour la première fois, son prestige dans l'arrière-cour des Etats-Unis. Elle ne partage pas l'analyse de l'administration Reagan sur les causes profondes de la violence du monde. Mais elle ne peut guère aller au-delà de la réaffirmation du soutien de principe accordé aux objectifs et à l'action du groupe de Contadora. En revanche, une relance vigoureuse de la coopération économique entre la Communauté européenne et les pays d'Amérique centrale est souhaitable et souhaitée. Encore que le Marché commun centraméricain soit moribond du fait des conflits armés, et que la CEE affronte même de sérieuses difficultés. MARCEL NIEDERGANG.

(1) La première réunion des représemants du Méxique, du Venezuela, de la Colombie et de Panans a eu lieu les 8 et 9 janvier 1983 dans la petite île de Contadora, sur la côte pacifique de Pa-

nama.

(2) L'application du plan de Contadora impliquerait aussi que les Etats-Unis devraient démanteler les importantes bases militaires installées au Honduras depuis trois ans.

#### ibius assure que la France les démarches diplomatiques veur de Jacques Abouchar

zăi zoir 26 sep-2 sur le sort de - fait prisonnier par les forces s loin de la fron-M. Laurent Fa-M. Cheyspon, e de journe iste siews représen-York pour l'Asas prácisé queis seriocuteurs de OR WEISCHOL sencials sact 100 participats prodes

Me um série de and M. Fabius.

Andrei

Aboucher - 2012 nliewes coeds-Manage + Face 3 get de sine êvena faveur de la !!e er grure, dans

inni afghan Ha-WAY CHE THE ritigu Tag. 3 tivité d'esperae Jacopura Abosand the de Philipps Aumaré, sa débet

ghanistan. L'infiltration illégale sur le territoire de la République sur le territoire de la respublique démocratique d'Afghanistan, boil democratique le journal de la journal de la journal l'activité d'espionage que l'activité d'espionage que le recueil d'informations service par le ressortissant français Jac ques Aboucher, capture par l'amée asgnane au cours d'un assroniemen avec les contre-révolutionnaires, umoigneri des proportions grands santes de la guerre non déclarée me née contre l'Afghanistan per l'impérialisme international et la

 Un comité pour la libération de Jacques Abouchar vient d'en crée sous 12 présidence de Dens Perser-Daville - Les membrs for dateurs de cette association rége par la los du le juillet 1901 son : Jean Beissennat, Noel Copin Francoise Giroud, Michel Honora, Claude Impert, Jean Lacouture, Apdre Pautard, Denis Perier-Daville, Peter Schoil-Latour Son secretarial est assure par Martine Bestaling L'association est ouverte à toutes les personnes et organisations qui a sentent concernées par la situation de Jacques Apourhar et qui désires 28: Concretement et collectivenen en vue d'abtenir sa libération Lem-LET 2.1 1272 IS es professiones pour du la lancient nombreux d dans le plus trei délai à l'associatiem. Les demandes d'adhésion dosent étre adresses au siège du comite, installe au Centre de formation des journalistes (CFJ), 33, rep du Louvre, 75002 Paris

Line contisine de reportersphotographes of elemenation on, & Afghanistan de Jacques Aboude, dont ils retument - la liberation



nion de mersere producters

neur capagno: survant un cours de gesta de te an quardien de langue anglaise arec su

per et ambilieux, il a beschin du Finne farmer à l'example de ce qui se passe dans à com, de gratheties, du commerce et de la tra

stade dans in carrière et il doit ent b Source des constitues de la constitue de la co des Eints du Japon et de l'Estitus the graninge Iraliciques que cen

There we fait to Financial Times court Perfective d'Eurre et les répercis ter int stares (U)3 curopéers. Il pell sis

These bei offre quotiennement un ont r des Européens paux des Européens.

France, on language universal.

Francisco 14.7 in 12400 de receptif fégul d Them street and

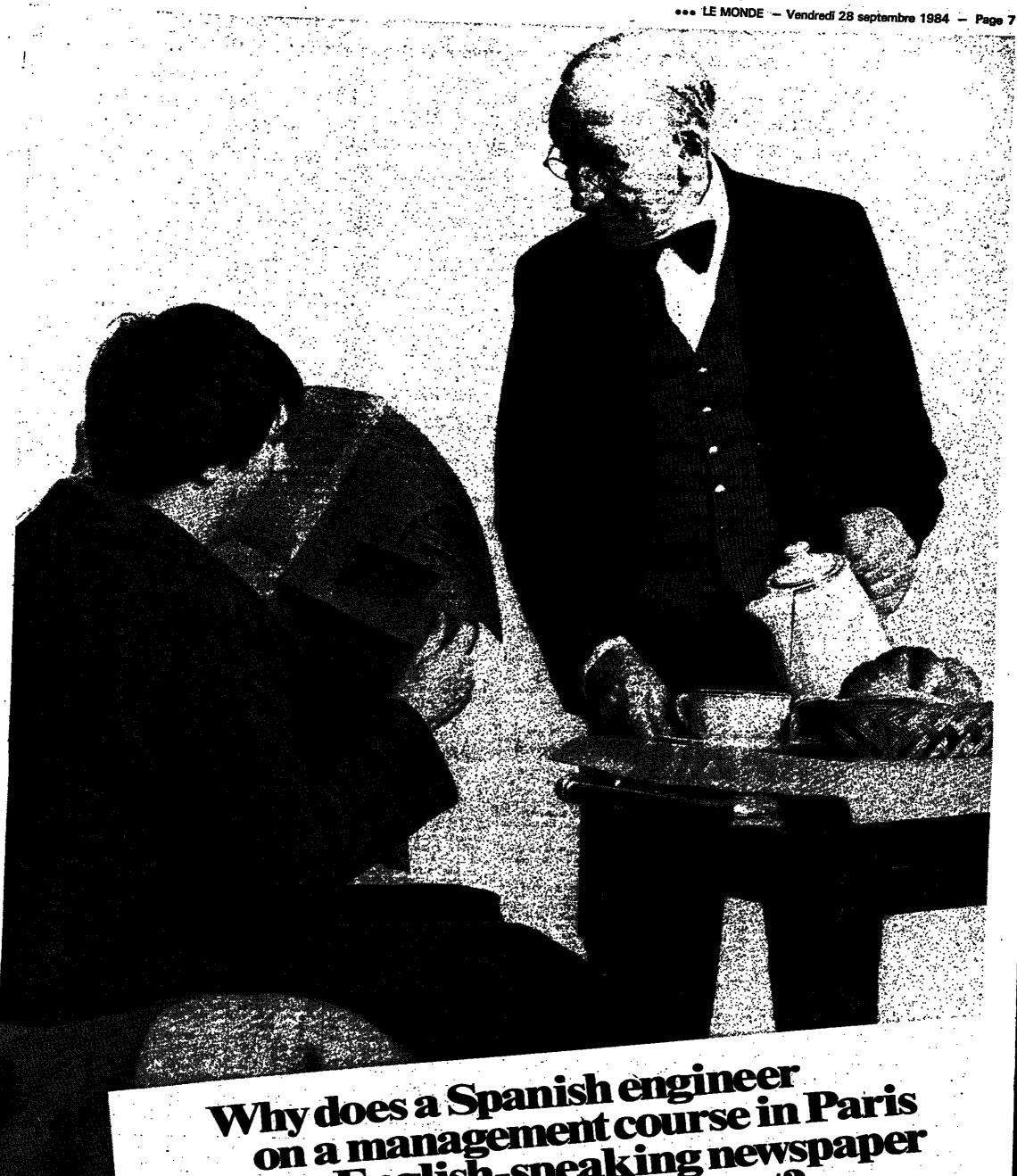

# Why does a Spanish engineer on a management course in Paris order an English-speaking newspaper with his coffee and croissant?

Because he is young, energetic and ambitious, he needs the Financial Times to keep him ahead of what is happening in money and marketing, trade and technology.

He has reached the stage in his career where he must be able to discuss not only what is happening in the world, but also why it is happening and what is going to happen next.

And he has already discovered that the FT's daily coverage of business news from Europe, the Middle East, the United States, Japan and

other newspapers.

He appreciates the way the FT is able to relate what is happening in one part of Europe to its effect upon other European trading nations. He finds it helps him build a picture of the

The Financial Times reports and interprets market as a whole.

the world of business to him every day. It is written for Europeans by Europeans like himself.

Everyone speaks the Financial Times.

# PROCHE-ORIENT

## Dans Tripoli dévastée

#### La volonté de Damas de pacifier la ville n'a convaincu personne

De notre envoyée spéciale

Tripoli. - « Si les Syriens le veulent, nous aurons la palx. - Cette conviction, chaque Tripolitain la partage, même si beaucoup doutent de la réelle volonté de Damas de pacifier définitivement la ville. Pourtant, mardi 25 septembre, les premiers effets de la pax syriana ont ommencé à se faire sentir avec le démantèlement des principales barricades qui séparaient les «islamiques» des tenants du PAD (Parti arabe démocratique, prosyrien) dans les quartiers de Bab-Tebbané et de Baal-Mohsen.

Les chefs de guerre ont scellé par de bruyantes embrassades leur timide réconciliation, tandis que la population restait prudemment terrée chez elle. Les miliciens en armes se sont montrés discrets, stationnant par petits groupes dans les innom-brables recoins qu'offrent les immenbles éventrés. Les forces de sécurité intérieure (gendarmerie) se sont, elles, déployées dans toute la ville, mais chacun sait ici que, si les combats reprenaient, elles ne pourraient pas s'y opposer efficacement.

L'armée libanaise, qui doit entrer en lice dans une deuxième phase du plan, ne se montre, pour sa part, guère enthousiaste à l'idée de se retrouver peut-être un jour coincée entre les miliciens islamiques et les soldats de Damas.

De chaque côté de ce qui était encore hier la ligne de front, le spectacle est dantesque. Plus une mais intacte, immembles effondrés comme des châteaux de cartes, balcons arrachés et pendant le long des murs criblés de balles. Le marché de gros pour la production agricole de la plaine de l'Akkar, dans le quartier de Bab-Tebbané, autrefois grouil-lant, est aujourd'hui presque désert. Le souk aux grains, il y a trois jours encore dans la ligne de mire des francs-tireurs, est fermé. Certaines échoppes ont levé leur rideau an marché des légumes où quelques

cageotà renversés, jouent aux cartes, presque indifférents. Dans ce quartier populaire, la guerre n'a fait qu'ajouter à la misère, mais les

innombrables portraits des « mar-tyrs » affichés sur les murs témoignent de la violence des affrontements qui ont seconé la capitale du Liban du Nord pendant des années. Malgré l'enthousiasme des mili-

tants du PAD, qui rendent hommage sur tous les tons à l'action du président Assad, ancun Tripolitain ne croit sérieusement à la fin de la petite guerre - qui oppose, à l'ombre de l'armée syrienne cernant toute la ville, les intégristes sunnites regroupés, jusqu'en janvier 1984, dans le Mouvement de l'unification islamique (Al Towhid) de Cheikh Said Chaabane aux Alaouites pro-syriens du PAD. Eclipsé pendant la confrontation syro-palestiniense de novembre-décembre 1983, au cours de laquelle le Towhid s'est battu aux côtés des Palestiniens de Yasser Arafat, le conflit a repris après de départ de ceux-ci. Les loyalistes auraient laissé an Towhid beaucoup d'armes et soutiendraient toujours financièrement cet allié dont le prin-cipal mérite à leurs yeux était d'être anti-syrien.

#### La médiation iranienne

Pourtant, depuis la rencontre, dimanche 8 septembre, à Damas, entre Cheikh Said Chaabane et le président Assad, un « plan de pacifi-cation » a été agréé sous la pression de Damas par les différents antagonistes. Ses premières mesures d'application sont entrées en vigueur mardi. Ce plas, qui ressemble à s'y méprendre - mais ne sort-il pas du même moule? — à celui appliqué à Beyrouth, prévoit notamment le

hommes, assemblés autour de vieux retrait de miliciens en armes de la ville, le rassemblement, sous contrôle des forces de l'ordre et de l'armée syrienne, de l'armement lourd, le déploiement dans la ville d'une unité de l'armée libanaise et d'une autre des PSI secondées par un détachement de l'armée de

> C'est sur la demande du président iranien Ali Khamenei, akurs en visite à Damas, que Cheikh Chaabane a consenti à venir s'entretenir dans la capitale syrienne avec son ennemi d'hier, le président Assad. Sur cette médiation iranienne, Cheikh Saïd Chaabane reste discret. « Le principal souci de l'Iran est l'unité de l'islam, dit-il, et nous espérons qu'un jour un gouvernement islami-que unira la Syrie et le Liban - Dans son modeste appar-tement d'Abou Samra, qu'aucune protection particulière ne distingue des autres, il nous reçoit, entouré de quelques disciples, tous barbus, qui ont troqué le treillis pour une longue tunique blanche. A propos de l'accord de pacification, il ne se montre guère optimiste. « J'espère qu'il pour present en pique dis il qu'il pourra entrer en vigueur, dit-il. mais cela ne sera pas facile. » Visi-blement, le rencontre de Damas n'a pas entamé sa méliance vis à vis des Syriens, qui, affirme-t-il, « ont autant intérêt que nous » à la pacifi-cation de Tripoli.

En attendant, Cheikh Chaabane n'a nullement l'intention de rendre ses armes lourdes, « Nous les retirerons des rues, dit-il, mais il est préférable qu'elles restent entre nos mains au cas où notre ennemi prin-cipal, Israël, voudrait nous atto-quer. - Des vedettes israéliennes patrouillent, certes, régulièrement an large des côtes tripolitaines, mais Cheikh Chaabane semble plus préoccupé par la proximité de l'armée syrienne que par les allées et venues de la marine de Jérusalem.

On n'efface pas en un jour des années de lutte, et le régime alaouite de Damas demeure « parjure » pour cer homme de religion qui a fait son succès en prêchant inlassablement le retour à l'islam et l'unification islamique sur la base de la pensée isla-Des drapeaux vert et noir de

l'islam portant l'inscription : « Il n') a de Dieu que Dieu et Mohamed es son prophète - flottent sur toute la ville, rappelant, s'il en était besoin que depuis septembre 1983 l'ordre y est assuré par les intégristes sun-nites. Cheikh Chaabane s'offusque qu'on puisse s'inquiéter de l'avenir des chrétiens de Tripoli (20% de la population environ) en majorité grees orthodoxes. « Nous les protégerons », dit-il simplement.

#### Les mesures d'islamisation

Des mesures d'islamisation envi sagées par le Towhid, scule la prohi-bition de l'alcool demeure. Aucun restaurant de la ville n'en sert, et il est devenu très difficile d'en trouver dans les boutiques. « Cela mempéche pas les gens d'en boire chez eux. affirme un jeune professeur, d'autant que l'on peut en acheter à très bon marché à quelques kilomè-tres de la ville. Les tentatives faites par le mouvement pour amener les femmes à porter le foulard ont fait long feu. Le Towhid a dû démentir être l'anteur de quelques tracts dénonçant « l'immoralité que règne dans les marinas » édifiées à l'extérieur de la ville, où la bourgeo sie de Tripoli profite des plaisirs de

Il a'empêche que ces mesures ont réé un malaise dans la commu-nauté chrétienne. Elles ont, entre autres, été également à l'origine d'une scission au sein du Towhid, dont s'est détaché, en janvier 1984, Khalii Akkawi, chef de la résistance populaire de Bab Tebbané. Issu des partis de gauche, cet ancien chef militaire du MUI, proche de M. Yasser Arafat, reproche à Cheikh Chaabane d'avoir voulu briller les étapes pour l'instauration d'un Etat islamique. « La lutte contre les Syriens, dit-il, n'a plus d'objectif. Elle avait pour but essentiel de conquérir notre liberté politi-que. Cet objectif a été atteint. Maintenant, le travail essentiel est d'édifier une personnalité islamique qui dépasse le Liban. Le mouvement islamique doit prendre en compte les réalités du monde moderne s'il eut surmonter la crise au l'affecte. •

M. Khalil Akkawi croit, lui, aux chances de la pacification sous l'égide de Damas. Mais « il faudra du temps », concède-t-il.

En fait, la pacification de Tripoli dépend avant tout des intentions syriennes, les autorités de Damas ayant gardé sur toutes les parties en présence les moyens de pression nécessaires pour les amener à com-poser. Avec M. Rachid Karamé, mier ministre, chef des sunnites libanais, elles ont un allié qui n'a pas ménagé ses efforts pour que sa ville retrouve un neu de calme. Il ne fait pas de doute que l'accélération d'un règlement de la crise tripolitaine avec l'aide de l'allié iranien a été fonction du jeu syrien au Liban.

Reste à savoir combien de temps les armes se tairont. A Tripoli. certains habitants se prennent malgré tout à espérer que la fragile trêve offerte va permettre petit à petit une reprise normale des activités.

FRANÇOISE CHIPAUX.

# **AFRIQUE**

#### La Libye annonce le début de son retrait

#### M. Hissène Habré « prochainement » à l'Elysée

M. Hissène Habré se rendra prochainement » à Paris à l'Invitation de M. François Mitterrand, D'autre part, dans un communiqué laconique, l'agence de presse libyenne Jana a annoncé, mercredi 26 septembre, que Tripoli avait commencé, la veille, à appliquer l'accord avec Paris sur un retrait « simultané et concomitant » de leurs forces militaires respectives au Tchad (nos dernières éditions du 27 septem-

Après avoir été reçu, mercredi après-midi, à l'Elysée, un émissaire du président tchadien, M. Karim Togoi, a déclaré que M. Hissène Habre avait accepté l'invitation en France qui lui avait été transmise vandredi dernier. Cette visite, dont l'objet est d'aplanir les désaccords entre Paris et N'Djamena, n'interviendrait pas avant la semaine prochaine, le président Mobutu du Zaire étant attendu dimanche dans la capitale tchadienne, à l'issue d'un voyage en Europe de l'Onest et aux Etats-Unis.

#### République sud-efricaine **NOUVEAUX INCIDENTS** A SOWETO /

Johannesburg (AFP). - Un jeune Noir est mort, mercredi 26 septembre, à Soweto à la suite de l'embardée d'un autobus, attaqué à coups de pierres. La situation dans les villes satellites noires du Transvaal reste explosive. Trois jennes gens ont été arrêtés pour avoir lance des pierres à Sebokeng (sud-ouest de Johannesburg), a indiqué la police, précisant que des incidents spo-radiques avaient éclaté dans les cités noires à l'est et à l'ouest de Johannesburg.

A Soweto, un véhicule de livraison a été attaqué et à Alexandra (nord de Johannesburg), des vio-lences out éclaté pour la première fois depuis les récentes émeutes dans les cités noires. Environ quatre mille personnes, dont plusieurs cen-taines d'écoliers, ont assisté mercredi après-midi aux obsèques d'un dirigeant étudiant poir. Boneani Khumalo, tué par la police la semaine dernière à Soweto. Le service d'ordre n'est pas intervenu, contrairement à ce qui s'est passé samedi et dimanche lorsque des centaines de personnes assistant aux funérailles des victimes tuées à Sebokeng, Sharpeville et Evaton (triangle de Vaal), avaient été arrêtées pour ras-semblement illégal. Les écoliers de Soweto, qui étaient retournés en classe mercredi pour la première fois depuis deux semaines, ont été renvoyés chez eux, a annoncé sans autre précision le département de l'éducation et de l'apprentissage, responsable des établissement d'enseignement pour Noirs.

D'autre part, les six opposants rélugiés depuis treize jours au consulat britannique de Durban (le Monde du 27 septembre) se som dé-clarés prêts à quitter ces locaux si les ordres de détention sans procès les visant sont révoqués, a annoncé mercredi un porte-parole de l'am-bassade de Grande-Bretagne en

Depuis l'annonce de l'accord franco-libyen, on s'interroge sur les perspectives de politique intérieure qu'il ouvre au Tchad. M. Cheysson. ministre des relations extérienres, y a fait allusion, mercredi, dans son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies, en déclarant que le retrait des forces libvennes et françaises « devrait permettre au peuple tchadien de prendre sa pleine responsabilité et de retrouver son unité à l'initiative de son chef

Telle paraît être, en effet, l'intention du président Hissène Habré. Il va rompre le silence qu'il observe depuis le 17 septembre, à l'occasion d'une conférence de presse, dont la daté n'a pas encore été fixée, pour relancer le dialogue avec son opposition. Déjà, le président Sasson Nguesso, du Congo, qui a offert ses <br/>
<br/>
bons offices > aux Tchadiens, a reçu séparément, mardi soir, un ussaire du président tchadien et un envoyé de M. Gonkonni Oued-del, ancien président du GUNT et chef de la faction rebelle appayée par is Libye.

M. Gonkouni Oneddel continue de bénéficier, en effet, de l'appui de Tripoli. Le chef de la diplomatie libyenne, M. Ali Triki, a de nouveau dénié « toute légitimité » à M. Hissène Habré, dans un entretien diffusé mardi par le quotidien le Matin, de Lausanne. « Habré ne compte pas », n-t-il ajouté, « nous continuons d'appuyer sans aucune réserve le GUNT ».

Sur le terrain, le retrait militaire francais, amorcé mardi, se poursuit. Mercredi, toutefois, les observateurs : béninois et sénégalais, arrivés la veille à Kano (dans le nord-est du Nigéria), où siège la commission mixte franco-libyenne, ne s'étaient pas encore rendus sur le terrain. N'Diamena semblait toniours s'opposer à la présence des Béninois. Les Tchadiens ont, par ailleurs, annoncé que la censure sur la presse, établie lundi, était levée à compter de mercredi soir.

 Suppression du visa entre le Maroc et la Libye. - Le Maroc et la Libye ont signé, mercredi 26 septembre à Fès, un accord supprimant le visa pour les ressortissants marocains et libyens désirant se rendre dans chacun des deux pays. Ce texte, signé par le ministre marocain de l'intérieur, M. Driss Basri, et le secrétaire libyen du Comité popu-laire général de la justice, M. Mestah Kouiba, entrera en viguenr dans deux semaines. Il précise que les deux pays « s'engagent à permettre aux citoyens des deux pays d'accèder aux deux territoires, d'y circuler et d'y résider en vue d'y travailler ou à des sins touristiques, à condition d'être munis d'un docu-ment officiel - (passeport). -



#### LA « NORMALISATION » ÉGYPTO-JORDANIENNE

#### LE CAIRE : le début de la fin de l'ostracisme

Le ministre israélien des affaires étrangères, M. Itzhak Shamir, s'est félicité, mercredi 26 sep-tembre, à New-York, du rétablissement des relations diplomatiques entre Le Caire et Amman, une « victoire pour le processus de paix engagé avec les accords de Camp David ».

Pour la Syrie et la Libye, il s'agit, au contraire, d'une « trabisou » qui confirme, ainsi oue l'a affirmé l'agence officielle fibrenne, « la voie capitularde suivie par le régime jordanies ». Pour le quotidien syrien Al Baas, la décision d'Ammas

Le Caire. - Les responsables égyptiens jubilent, depuis l'annonce mardi, par Amman, du rétablissement de ses relations politiques et diplomatiques avec Le Caire. Pour eux, il s'agit du début de la fin de l'ostracisme dont les pays arabes avaient frappé l'Egypte depuis sa signature, en mars 1979, du traité de paix avec Israël. Pour Le Caire, le rétablissement des relations avec Amman est un tournant, tant en ce qui concerne les relations avec les pays arabes que pour le processus de paix dans la région, et laisse entrevoir l'éventualité de nouveaux ralliements à un camp qui englobe aujourd'hui près de la moitié des habitants du monde arabe (Egypte, Jordanie, Soudan, Oman et Somalie).

į ,

Le prochain objectif de la diplomatie égyptienne sera vraisemblablement l'Irak, qui entretient déjà d'importantes relations économiques et commerciales avec l'Egypte. L'Egypte a, en effet, fourni pour près de deux milliards d'armes au régime de Bagdad « révèle la véritable nature du régime hachémite et son rôle de conspirateur contre la cause palesti-nienne depais 1948 ». Le journal Al Saoura accuse la Jordanie de vouloir conclure un « nouveau traité séparé avec l'emanni sioniste » et assure que la Syrie ne tolérera pas une « extension des accords de Camp David à ses frontières ».

Aussi bien Damas que Tripoli invito arabes à décréter un « boycottage total et collectif » de la Jordanie.

dopuis le début de sa guerre contre l'Iran. Toutefois, les responsables égyptiens se refusent à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir inc. Interrogé à ce sujet, M. Boutros Ghali, ministre d'Etat pour les affaires étrangères, a déclaré, mercredi, que son pays « ne désirait pas brusquer les choses, qui doivent suivre leur cours naturel ».

Les responsables égyptiens estiment, d'autre part, que le rétablis-sement des relations avec Amman permettra de relancer le processus de paix au Proche-Orient. En effet, M. Ghali estime que le prochain échange d'ambassadeurs permettra une meilleure coordination entre l'Egypte et la Jordanie, avec la participation des Palestiniens, en ce qui concerne les négociations sur l'avenir de la Cisjordanie et de

On note, en effet, que le rétablissement des relations a coïncidé avec la relance, lundi dernier devant l'ONU, par le président Reagan de son plan de paix pour

Correspondance

le Proche-Orient. La Jordanie constitue la pierre angulaire de ce projet concevant l'établissement de l'autonomie en Cisjordanie et Gaza dans le cadre d'une association jordano-palestinienne. Il intervient d'autre part au moment où l'Egypte normalise ses relations avec l'un des principaux opposants au traité de paix : l'URSS.

Toutefois, la relance du pro-cessus de paix au Proche-Orient dépend surtont des Palestiniens, - sans lesquels aucune solution n'est possible ». A cet effet, l'Egypte encourage, depuis la visite Caire du chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, en décembre dernier, les Palestiniens « modérés » du Fath et de Cisjordanie et Gaza au dialogue avec le roi Hussein. Mais les responsables égyptiens ne se font pas d'illusions sur la rapidité d'un accord sur

ALEXANDRE BUCCIANTI.



Mabuhay (MA-BOU-AILLE) en philippin: Vivez bien et soyez les bienvenus.

Pour les hommes d'affaires se rendant en Asie, nous avons créé la Classe Mabuhay\* sur nos Boeing 747, des sièges relax et beaucoup de place pour les jambes. Savourez la luxueuse hos-pitalité qui nous a valu la récompense de la Chaîne des Rôtisseurs.

Pour vous, la Classe "Mabuhay" d'Amsterdam, Francfort, Londres, Paris, Rome ou Zurich jusqu'en Asie.

Avec un petit supplément (sous réserve d'accord gouvernemental) aux voyageurs payant plein tarif. Voyezvotre agent de Voyage ou PHILIPPINE AIRLINES (1) 359.43.21.

Philippine Airlines, Nouvelle Classe Mabuhay

Mabuhay! La Classe!

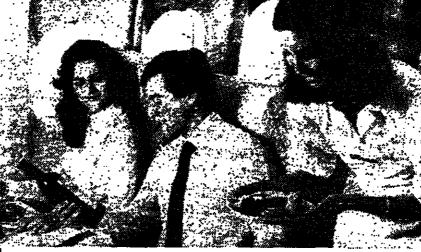

La guerre imposée à l'Iran entre dans sa

cinquième année. L'ambassade de la République

islamique d'Iran organise à cette occasion une

exposition de photos, du vendredi 28 septembre

au samedi 6 octobre 1984 inclus (fermé le

Adresse: 63, avenue des Champs-Elysées,

dimanche), de 17 h 30 à 20 heures.

75008 Paris.

Alger IN de réduire se

De notre Vice Lac I - contin The second section arriser les relegie person difference of the person of the perso brut luing nonte des mon

ces turportations de turbons de la companion de la remaines de la receivels and 

grand to terral galaxy

Le **Rob** Une classifi ples d'un in ou familier

De non précisions : permettent a pensée. Bien pli Robert & C

C'est l'i dialogue en phones et k

tré « prochainement » à l'Elysée Depuis l'annonce de l'accord

Telle parait être, en effet, l'inten-

- bens effices . aut Tehadiens, a

M. Goulden: Opeddel continue

Tripoli. Le otel de la diplomate

libyenne, M. A., Triki, a de nouveau

**adentie ・ たっし にまたやけい - 3 M. His** 

wine ffare, dans un extretion dif-

Tuat mura: par le quotidien le

Matin. de Laukanne . Habre m

cumple für - 3-4-1 Unité : nous

continuors d'appaier ses aucure

Ser le terren. Le retrait militaire

français, americă mardii se poursuit.

Mercredia la atologa, les coservateus

bénuncia et escalais, arrivés à

vanile à harry dies le norden de

Nigerali, ... .... is commission

music frances beanne, ne s'étaient

pas encere renam sur le terrain.

N'Diamena sempiak toujosa

appropréé que la consuce sur la presse etablis lung einet in de a wanne

· Supremi in du visa entre le Maracett

Libre and a grad manaredi 36 sp

terniore i fiel in proport supprime

Le visa delle in consumissatis man CALIFE CI . 27372 Cisitant Se rente dens charar are deut pays. G

de Trateria M. Driss Basn, et

laire general consider M. Mc

Lah Accessor and an vigueur des

della serie

wax conject and least part d'aut

condition as a must due det

ser u 👉 🗠 popus des Béninos. Les Tehabiers ent, per ailleuts,

eleme le GUNT ».

de merciec 👵

franco-libyen, on sinterroge sur les à Paris à perspectives de politique intérieure qu'il ouvre au Tohad. M. Cheyson. Prançois i peri, desc ministre des relations extérieure, y a fait allusion, mercredi, dans son allocution device l'Assemblée géné in Ebyerne rale des Nations unies, en déclarat mertrodi que le retrait des forces libyennes e Triped sveit françaises - des rait permettre qu peuple ichadien de prendre so of the be pleine responsabilisé et de retrouve of concountson unité à l'initialise de son chef es rellieuires if (Ma der-

27 soplate

tion du président Hissène Habre II va rompre le stience qu'il observe depuis ic 17 septembre, à l'occasion n, mercindi d'une conference de presse, dont la date n'a pas encore ete fixée, pour M. Karim relancer le dialogue avec son opposi-M. Harine tion. Deja, ie president Sasson ritation en Nguesso, du Congo, qui a offen se Profile, doct reçu separément, mardi soir, us Emissaire du président tchaden et and, a lettun ensere de M. Goukouni Opedcel antien président du GUNT a Mobels du chef de la faction rebelle appuyée eache dazu A France of un de beneficier, on effet, de l'appur de

- ENET CT #4

ين عنوي ها 🚉

s, sitequi à t du Trade Light Spring diqué à pà

PARTAR (IF 1 m 100 de-



menters d'affaires su communi en Asia the efter in Classe Mabuhay's sur nos The states relax at heaucoup de Firs James Savoure: Li luxueuse hos an Both 3 Ann la Lecourence de la

the Marie Mahinay d'Amsteriale Landres, Paris, Rome ou Zurichjus

THE PROPERTY SERVICE SERVICE STATE STATE SERVICES STATE OF THE PARTY asse Mabuhay

# **AFRIQUE**

Algérie

Alger reproche à Paris de réduire ses achats de pétrole au profit de la Libye

De notre correspondant

Alger. - Alors que l' - aménagement - récent du contrat gazier de 1982 semblait stabiliser les relations franco-algériennes en ce qui concerne les questions d'énergie, une dépêche de l'agence officielle Algéric Presse Service, diffusée dans l'après-midi du mercredi 26 septembre, relance le débat à propos du pétrole brut. Intitulée Vers une baisse des échanges commerciaux », cette dépêche fait état d'une baisse importante des importations françaises de brut et souligne que « cette situation ne manque pas de soulever des interrogations sur le caractère privilégié des relations économiques entre les deux pays ..

Selon l'Algérie, ces importations, qui étaient de 4,5 millions de tonnes en 1983, ont atteint à peine 1,3 million de tonnes à la fin du premier semestre 1984. • On croit savoir, écrit l'APS, que le non-respect par les compagnies françaises de leurs engagements contractuels a fait l'objet à plusieurs reprises d'entretiens à un niveau politique élevé entre le gouvernement algérien et le gouvernement français et que des assurances très fermes ont été données par ce dernier quant au respect des contrats passés par les entre-prises françaises clientes de Sona-

Alors que ce contrat gazier avait été conclu au niveau politique et pour une durée de vingt ans, les marchès relatifs au pétrole se concluen dans un cadre commercial et pour des périodes beaucoup plus courtes.

APS s'interroge cependant sur le comportement de la France, dont les importations de pétroles légers comparables en qualité aux pétroles algériens à partir d'autres sources ont augmenté très sensiblement ». Parmi les bénéficiaires de cette augmentation, l'APS cite la Libye à hauteur de 66 %.

Cette manifestation d'humeur à propos des échanges commerciaux vient après l'expression du mécontentement d'Alger au sujet des entretiens secrets de M. Mitterrand avec le roi Hassan II suivis de l'accord de retrait du Tchad, conclu

Le ton assez vif de la dépêche est de nature à inquiéter les sociétés françaises qui souhaitent signer de nouveaux contrais avec Alger, notamment en ce qui concerne la réalisation du métro de la capitale.

Ces commentaires interviennen quelques jours après la visite de M. Nabi, ministre algérien de l'énergie, au Japon. Celui-ci a sans doute discuté de la livraison de pétrole à Tokyo dans des conditions ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises nippones travaillant en Algé-

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE.

#### Suisse

#### **UNE FEMME** A NOUVEAU CANDIDATE A UN POSTE MINISTÉRIEL

(De notre correspondant.)

Berne. - Une femme accéderat-elle enfin au poste de ministre? Le groupe parlementaire radical vient de décider de présenter une double candidature à la succession de M. Rudolf Friedrich, chef du département fédéral de justice et police. qui a donné sa démission pour raisons de santé. Il appartiendra au gouvernement de choisir le 2 octo-bre prochain, entre ces deux candidats : M= Elisabeth Kopp, député du canton de Zurich, et M. Bruno Hunziker, député du canton d'Argo-

L'année dernière, la majorité par lementaire avait sèchement claqué la porte à l'unique candidate du Parti socialiste, Mª Liliane Uchtenhagen, lui présérant un représentant socialiste de son choix, M. Otto Stich, pour le département des finances. Ce refus avait été ressenti comme un camouflet par de nombreuses semmes bien au-delà des rangs socialistes.

Proposée par le puissant canton de Zurich qui a été représenté sans interruption depuis 1848 à l'exécutif fédéral à Berne, Mª Kopp paraît avoir de meilleures chances. Elle est âgée de quarante huit ans, juriste de formation, fille d'un ancien directeur de la Banque nationale suisse, et tout le monde lui reconnaît de grandes compétences. Mais cela suffit-il cour entrer dans le club très fermé et traditionnellement masculin des « sept sages » ?

#### RFA

L'AFFAIRE ROTSCH

#### L'industrie ouest-allemande est une cible de choix pour la section «T» du KGB

L'arrestation de Manfred Rotsch, le cadre de Messerschmitt-Bôlkow-Blohm, inculpé d'espionnage au profit de l'Union soviétique, fait apparaître une fois de plus la République fédérale comme une cible de choix pour la section «T» du KGB, celle chargée de l'espionnage industriel.

Selon les services de renseigne ents occidentaux en RFA, ce type d'activité ferait économiser à l'URSS des milliards de marks de recherches. Les renseignements comme ceux auxquels Manfred Rotsch avait accès (sur l'avion de combat européen ACE et différents avant-projets de Dassault ou de British Acrospace, par exemple) sont d'autant plus précieux que les pays occidentaux viennent de renforcer les contrôles sur l'exportation des technologies de pointe par l'intermé-diaire du COCOM (Comité de coordination sur le contrôle des exportations).

Les firmes d'armement ouestallemandes sont particulièrement visées, ainsi que les techniques énergétiques, l'industrie chimique, l'électronique. Selon une étude de la CIA faite en mai 1982 pour le Sénat américain. l'URSS couvre ses besoins technologiques par l'espionnage ou les importations illégales à 100 %, dans le domaine de l'électronique militaire, et à 50 % dans celui de la micro-électronique. Selon le procureur général ouest-allemand, M. Kurt Rebmann, dix mille espions de l'Est opéreraient en RFA, dont un grand nombre spécialisés dans

fois qu'une délégation soviétique participe à un colloque scientifique dans un pays occidental, un officier de la section «T» du KGB en fait partie. Les membres de cette section, résidant dans les pays occiden taux comme techniciens on conseile lers scientifiques hautement spécialisés, sont très difficiles à

identifier. De temps à autre cependant cer-tains sont démasqués. Ainsi en février 1983 un employé de la mission commerciale soviétique en RFA, qui s'appretait à réceptionner des appareils de décodage ultraperfectionnés utilisés par les services de sécurité ouest-allemands, a-t-il été arrêté à Cologne. Le 4 août der-nier, Wilhelm Reichenburg, ancien capitaine de frégate, était également arrêté pour espionnage industriel, de même que l'année précédente Jür-gen Reichswald, ingénieur à la firme MTU de Munich.

La République fédérale offre naturellement un terrain de choix pour l'implantation de ces espions, étant donnés les liens qu'elle entretient avec la RDA. Les agents recrutés en Allemagne de l'Est profitent en effet des facilités d'installation offertes aux émigrés par la République fédérale. Manfred Rotsch est l'un de ces transfuges, de même que l'homme qui fut au centre d'une des plus retentissantes assaires d'espionnage (non indus-triel) en RFA, Walter Guillaume, à l'origine de la démission du chance-lier Brandt en 1974.

Maite

#### **OFFENSIVE DE L'OPPOSITION POUR LA DÉFENSE**

**EUROPE** 

LE MONDE - Vendredi 28 septembre 1984 - Page 9

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

La Valette (AFP. UPI). - La guerre des écoles , qui oppose le gouvernement travailliste de M. Dom Mintoff à l'opposition nationaliste et à l'Eglise catholique, fait rage à Malte. Elle devrait atteindre un point culminant le lundi l= octobre, date de la rentrée des classes dans les écoles privées, qui accueillent 30 % des élèves.

Mardi 25 septembre, le siège du syndicat des enseignants a été attaqué par des inconnus. Peu avant, les dirigeants de ce syndicat avaient appelé leurs adhérents à poursuivre le mouvement de grève commencé en début de semaine et qui était suivi par environ 60 % des professeurs. Ils réclament de meilleures conditions de travail mais protestent également contre la politique du gouvernement à l'égard des écoles privécs. Dans le cadre de sa campagne pour la gratuité de l'enseignement, le gouvernement a, en effet, décidé de fermer huit écoles secondaires catholiques dont les responsables refusent de se plier à ce prin-

Cette épreuve de force à propos des écoles s'inscrit dans le conflit qui oppose depuis des années le gouven nement de M. Dom Mintoff à l'Eglise catholique, soutenue par le Parti conservateur. Le premier, esti-mant que l'Eglise a acquis dans le passé un énorme patrimoine, plus d'un tiers des propriétés terriennes du pays. - en monnayant les héritages contre l'entrée au paradis », a fait adopter récemment une loi d'expropriation des biens ecclésiastiques, à l'exception des lieux du culte. L'archevêque de Malte, Mgr Mercieca, a présenté un recours devant la Cour constitutionnelle, qui a annulé cette loi le 25 sep-

L'opposition a organisé à la fin de la semaine dernière une manifestation à laquelle ont participé, selon le Parti nationaliste, cent mille per-

#### Pologne

#### Elege de M. Giscard d'Estaing

Varsovie (AFP). - Un quoti-dien official polonais, Siowa Powszechne (« la parole universalie »), s'est félicité, mercredi 26 septembre, de la victoire de M. Valéry Giscard d'Estaing à l'élection législative partielle du Puy-de-Dôme. « Le succès de M. Giscard d'Estaing renforce sa position pour l'élection présidentielle de 1988 », estime le journal, qui passe en revue la politi-que étrangère de l'ancien chef de l'État dans un commentaire qui -iño eupitras enn emmos filascos cieuse de la ligne suivie par le président Mitterrand.

M. Giscard d'Estaing, écrit Slowo Powszechne, « a toujours été favorable à l'intégration de l'Europe occidentale, tout en veillant à ce qu'il y ait un équilibre entre la France et la RFA au sein de celle-ci. Son attitude dans les relations Est-Ouest a toujours été marquée par le réalisme et la pondération ».

C'est à Varsovie que M. Giscard d'Estaing s'était entretenu, en mai 1980, avec Leonid Brejnev. La rencontre avait été la première entre un dirigeant occidental et le chef de l'Etat et du parti soviétique après l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge. M. Giscard d'Estaing entretenait des relations étroites l'époque, M. Edward Gierek.

UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE (PARIS-IV) **FORMATION CONTINUE** COURS D'ESPAGNOL **Portugais** 

> **M**STITUT D'ÉTUDES BÉRIQUES et latino-eméricaines

31, rue Gay-Lussac **75005 PARIS** Tél. 633-55-37, 17 h 30 à 19 h 30

# ARINGIS



Les trois basques espagnols extradés par la France sont arrivés, dans la soirée du 26 septembre, à l'aéroport militaire de Getale, au sud de Madrid. Ils out été transférés en ambulance à la prison madrilène de Carabanchel. Ils avaient quitté Fresnes à 19 h 15. Embarqués à bord d'un hélicoptère, ils avaient été emmenés à Villacoublay. A 21 h 30, des motards partis du Conseil d'Etat apportaient les trois arrêts refusant leurs recours rendus l'aprèsmidi. A 21 h 45, l'avion pour Madrid décollait.

A Madrid, le vice-président du gouvernement, M. Alfonso Guerra, a déclaré que l'Espagne allait

demander de nouvelles extraditions à la France. Le gouvernement espagnol s'est engagé à prendre des mesures de protection des camions français circulant en territoire espagnol et a promis d'indenniser les transporteurs ayant subi des domanages. Mille deux cents camions, selon les estimations officielles, étaient « en instance de passage », jeudi matin, à Hendaye. Quatre trains ont été bloqués dans la muit près de Bayonne, par des barrages de pneus enflammés. A Bayonne, quelques incidents violents ont marqué, mercredi soir, la fin d'une manifestation d'un millier de personnes. Selon M. Laurent Fahius, qui s'exprimait, mer-credi soir sur Antenne 2, la décision du gouvernement « signifie que nous ne voulous pas que la France serve de sanctuaire pour des crimes de sang ». Après avoir détaillé les attentats reprochés à l'un des extradés, le premier ministre a ajouté : « Cela ne heurte pas nos traditions de droit d'asile. parce que, pour nous, la fin ne justifie pas tous les moyens. » Répliquant aux critiques du PCF. M. Fabius a estimé que les extraditions étaient l'application d'une « doctrine définie en consiel des ministres en 1982 » et qu' « il y avait alors des minis-

mistes ». M. Charles Fiterman, membre du secrétariat du comité central du PCF et ancien ministre des transports, a répondu, dans un commeniqué, qu'il s'agissait d'« m argument inélégant et inexact. Ni moi ni mes collègues communistes n'avous approuvé en 1982 une décision d'extradition qui s'appliquerait en 1984 ». M. Georges Marchais avait. mercredi sur France Inter, condamné les extraditions, soulignant que « la police espagnole d'aujoard'hui garde sans aucun donte un béritage lourd de la période franquiste ».

#### JOURNÉE DE GRÈVE EN ESPAGNE

#### Les escarmouches d'Hernani

De nos envoyés spéciaux

Saint-Sébastien. - Une longue plainte aux multiples éches, comme un chant répété en canon jusqu'à l'hébétude. En apparence, une funeste journée de colère, tout ce qu'il faut d'images de protestation, de scènes d'incompréhension pour se persuader que, aux yeux des Basques espagnols, l'extradition de trois membres d'ETA s'assimilait bien à

Une violence submergeante : vingt, trente endroits des quatre pro-

une formidable injustice, à une tra-

vinces en témoignent au cœur des villes industrielles, dans les villages de montagne, à Saint Sébastien. La grève générale, à l'appel de la coalition indépendantiste Herri Batasuna

proche d'ETA, a bien paralysé le Pays basque, mercredi 26 septem-bre, jour où était rendu à Paris l'arrêt du Conseil d'État, tournant même nettement en mini-émeutes à l'heure où les trois hommes étaient livrés aux autorités de Madrid.

Les 7 000 policiers envoyés en renfort se souviendront sans doute de ces quelque vingt heures de course-poursuite à l'échelle d'une région. Un premier bilan illustre la rudesse du choc : des milliers de services, d'administrations, d'entreprises fermés, autant de magasins au rideau de fer baissé, des villages morts, des chemins de fer bloqués, des routes barrées, une vingtaine de bus et de camions français brûlés, autant de voitures renversées, des centaines de vitrines brisées, deux cents interpellations et quelques dizaines de manifestants blessés par ces fameuses balles de gomme appelées « pelotes », que la police tire, souvent à tir tendu, avec des lance-grenades. Si l'on ajoute le blocage de la frontière par des routiers français peu désireux de servir de cibles aux Basques et l'écho d'une manifestation à Bavonne, c'est bien à la dimension d'un pays – province ou entité - que devait être pensé le trouble profond provoqué par trois

Pourtant, en s'enflant aux cris de la révolte, cette grève générale a très vite marqué sa limite : le cadre strict, connu, de Vitoria, de Pampo-lune à la Bidassoa. Cette journée n'a pas vu se mobiliser les énergies combatives au-delà des jeunes et des sympathisants d'Herri Batasuna. Ni les extraditions émouvoir au-delà de ce que l'histoire mouvementée d'ETA peut ici faire naître de réactions sur les lieux de travail ou dans la rue. En gros, le cinquième d'une population qui, lors des élections, donne 15 % de ses voix aux nationalistes. Pas plus, pas moins. Les entreprises ont moins débrayé au sud du Pays basque qu'au nord. Minoritaire à l'usine Michelin, le mouvement s'est plus largement exprimé dans le secteur coopératif de Mandragon. Saint-Sébastien et surtout Bilbao ont vécu au rythme des batailles de rues. Et, comme à chaque fois que le séparatisme a quelque chose à dire par le nombre, il s'est manifesté par une levée de barricades dans ses deux villes symboles, ses deux temples ouvriers, Hernani et Renteria.

extraditions.

Les trais premières soirées d'échauffourées après l'annonce, dimanche, des extraditions, avaient laissé croire que l'émotion pouvait, cette fois, déborder les frontières naturelles de la famille etarra, entraîner des couches plus larges de la population. Il n'en a rien été. Le PNV, le plus puissant des partis nationalistes, ainsi que la gauche nationaliste et les syndicats basques ont répété avec insistance qu'ils n'appelaient pas à cette grève générale, et, par exemple, le conseil municipal de Vitoria, animé en majorité par le PNV, a refusé d'appuyer une motion de soutien aux extradés trop proche des thèses défendues par ETA.

Le territoire des familiers d'ETA donc. Mais avec un mode de protes tation qui laisse croire que, dans la manière aussi, cette vaste agitation du 26 septembre n'a pas été autre chose que ce que le Pays basque connaît à fréquence rapprochée depuis des années. Des échauffourées qui, souvent, rappellent un jeu morbide, la stricte répétition d'un duel appris par cœur. Une habitude.

En

Ainsi, dans la matinée, à Saint-Sébastien, quelques dizaines de jeunes gens s'étaient pris de l'envie de narguer les forces de l'ordre à l'endroit même des bagarres de la veille. La course-poursuite devait durer une heure, puis, sans autre raison apparente que l'heure du déjeu-ner, l'essaim disparaîssait. Sur la route d'Hernagi, des

bennes à ordures barraient la chaussée, pneus crevés à quelques mètres d'une décharge publique « Ce bar-rage, je l'ai déjà vu dix fois en trois ans », expliquait un automobiliste qui gagnait un détour de montagne utilisé les jours de grève. Toujours les mêmes virages encombrés de pneus en flammes, les mêmes carrefours où le bus de 12 heures est régulièrement attaqué...

Rituel

Hernani, le fief ouvrier de la montagne, avec ses rues en pente, ses HLM pointées vers le ciel, sa lèpre de pauvreté, laissait l'impression d'une folie consentie. Cette fois, ni pierres ni barricades. Quelques dizaines de jeunes discutaient en fin de matinée sur la place de la mairie, devant des vieux assis sur des bancs. Qu'attendaient-ils? La garde civile, l'hôte obligé, cet adversaire mobile qui ne décoit jamais. Il arrivait, on le signalait au bas de la colline. Les jeunes se mettaient à courir alors que le danger n'était pas immédiat. Puis le calme revenait sans plus de

Cing minutes plus tard, nouvelle alerte, sérieuse cette fois. Un véhicule blindé de transport de troupes entouré d'hommes à pied débou-chait d'une ruelle, à dix mètres du groupe. Tir tendu de balles de gomme. L'officier de la garde civile avait son pistolet à la main. Bruits de chargeurs à balles réelles enclenchés. Armes pointées sur les toits. Dans le village, la gendarmerie espascène de guérilla urbaine pour un simple attroupement de gosses, et devant des vieux qui n'avaient pas bougé.

La garde civile, rassasiée d'émotions fortes, retournait à ses casernements. Les jeunes se séparaient pour le déjeuner. Hernani, le village symbole de la cause des abertzale (patriotes), s'assoupissait alors pour une sieste profonde dans la chaleur retrouvée. Les jeunes et le blindé ne réapparîtraient qu'en début de soi-

Voilà l'impression donnée par la grève générale du Pays basque. Celle d'un grand jeu sinistre, sans aucune variation possible, repris à chaque fois que la douleur doit s'exprimer. Les procès de Burgos, les campagnes contre la torture sous Franco, la mort d'un etarra en 1981.... les observateurs espagnols savent par cœur où et à quelle heure rencontrer la colère. La réaction aux extraditions s'est écoulée dans un vieux moule sans meetings ni manifestation centrale sans invention ni caractéristiques particulières, irriguée simplement dans les veines d'une violence au rythme apparem ment immuable.

S'il avait fait moins beau, ce mercredi de la colère aurait-il eu plus de tonus? Pas sur, répondent les historiens du problème basque. Les echauffources de Saint-Sébastien ou de Renteria sont partie d'un étrange rituel. Même très violents, les heurts restent brefs et presque complices. Comme si l'important était surtout d'éprouver l'activité d'une sensation, à commencer par la haine à l'égard des policiers de Madrid, et non sa durée. Après quelques charges pour éloigner les piquets de grève, l'usine

Michelin a vécu un après midi de somnolence. Et même Renteria la jusqu'au-boutiste s'est accordé un après-midi de belle arrière-saison. Aux balcons des HLM, du linge avait été supendu au-dessus des restes de barricades. Des gosses avaient nettoyé la rue jonchée de pierres, entassant avec discipline les cailloux, les barrières et les gravats qui allaient resservir une fois le linge sec, en fin d'après-midi.

19 heures tapantes. On nous pour la dernière valse lente, les bagarres, la ronde des voitures de police allaient reprendre. Cette colère réglée au métronome. ces protestations peu spontanées, finissaient par ressembler à des morceaux d'un folklore un pen désuet. A Saint-Sébastien, les équipes de télévision se sont même retrouvées dans la rue avant les manifestants... Cette ivresse molle a vite fatigué spectateurs et acteurs. L'émeute s'est achevée tôt dans la soirée.

> PHILIPPE BOGGIO et PHILIPPE ETCHEVERRY.

. M. Forni : pour la raison d'Etat. - M. Raymond Forni, député (PS) du Territoire de Bel-fort et président de la commission des lois, approuve les extraditions. - Il y a aussi des raisons d'Etat, explique-t-il dans une interview à Libération du 26 septembre. Il faut le reconnaître. Gouverner sans la raison d'Etat serait faire preuve d'une très grande imprévoyance. »

 L'association Droits socialistes de l'homme (proche du PS) se sélicite « de la courageuse décision du gouvernement français de faire suite à la demande d'extradition de certains terroristes basques formulée par le gouvernement espa-gnol ». Cette détermination « marque un pas décisif vers une solution démocratique au problème du terro-risme, qui n'a aucune justification morale lorsque des élections libres ont lieu », déclare l'association, ajoutant que « toute assimilation avec la résistance quelconque à un oppresseur qui maintient son pouvoir par la force est abusive et doit être dénoncée comme telle ».



PUBLICITÉ

#### LE BRUIT **REND FOU**

L'actualité est remplie de drames en-gendrés par le bruit, cause importante d'agressivité. Grâce aux progrès de l'astronautique, le filtre EAR, qui protège sans looler, a été mis au point aux U.S.A. Il se décomprime en douconversations as decompanie en opti-ceur pour s'edepter perteitement à l'oreile. Traveil ou sommeil, sa poly-valence est remarquable, il permet les conversations en milieu bruyant. Pro-tection efficece du conduit auditif pour le natation. EN PHARMACIE ou 273-30-34.

Une nouvelle collection **«TEMPS ET CONTRETEMPS» LA POURSUITE** poursuite Jean LEGRÈS DE L'ALTERNANCE librairie l'alternance Une saisie de la vie politique française 68 F des quarante dernières années : les courants, les partis, les hommes.

#### Le Conseil d'État a rejeté en bloc tous les arguments de la défense

Après la décision du gouverne-ment d'extrader vers l'Espagne les trois séparatistes basques, il aurait été étonnant que le Conseil d'Etat s'y opposat. Mercredi 26 septembre, il a rejeté comme prévu le recours formé par José Carlos Garcia Ramirez, Francisco Javier Lujambio Gal-deano et. José Manuel Martinez

Comme prévu aussi, le Conseil d'Etat, contrairement à son habitude, a pris sa décision immédiatement après avoir entendu Me Philippe Waquet. Dans le jargon de l'assemblée du Palais-Royal, cela s'appelle lire l'arrêt sur le siège.

L'assemblée du contentieux, présidée par M. Pierre Nicolay, viceprésident du Conseil d'Etat (le président est le premier ministre ès qualités), a rejeté en bloc tous les arguments de Me Waquet. Elle y avait été invitée par'M. Bruno Genevois, qui occupait le siège du commissaire du gouvernement. Contrairement à son titre, le commissaire du gouvernement ne parie pas au nom de l'Hôtel Matignon, mais donne son avis en toute indépen-

L'argument juridique le plus sérieux de Me Waquet consistait à dire que deux des séparatistes ne pouvaient être extradés car ils avaient commis des crimes «objectivement- politiques (le Monde du 26 septembre). Le décret d'extradition signé par M. Laurent Fabius se fondait, en effet, sur le fait que José Manuel Martinez Beitztegui et José Carlos Garcia Ramirez avaient commis des assassinats « par groupes armés ». Or cette notion de groupe armé, faisait valoir Mª Waquet, figure dans le code pénal français sous la rubrique Crimes et délits contre la sureté de l'Etat ». Nul doute, par conséquent, que ce soit une infraction politique.

Le Conseil d'Etat a écarté cette argumentation. Pour lui, les crimes reprochés aux deux séparatistes basques restent ceux d'assassinat. Qu'ils aient été commis par groupe armé n'en fait pas des crimes politiques par nature

Les autres arguments avancés par le Conseil d'État sont communs aux trois arrêts. Les juges du Palais-Royal affirment à nouveau qu'un crime . grave - ne peut être considéré comme un crime politique. Ce point de vue avait été développé par eux pour la première fois en 1978 à propos de l'extradition de Me Klaus Croissant, l'avocat allemand de la bande à Baader (1).

Le Conseil d'Etat complète néanmoins sa jurisprudence sur ce point en s'interrogeant sur le système judiciaire du pays qui a demandé l'extradition. C'est une considération similaire qui guide le gouvernement français depuis le communi-qué du conseil des ministres du 10 novembre 1982. Les trois arrêts affirment que « le système judiciaire espagnol respecte les droits et libertés fondamentaux de la per-sonne humaine, ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ».

Contrairement à ce que demandait Me Waquet, le Conseil d'Etat n'a pas reconnu aux trois séparatistes la qualité de réfugiés politiques. Il se fonde, pour justifier sa décision, sur l'article premier, paragraphe F (b) de la convention de Genève de 1951. Cet article précise qu'un tel statut ne peut être accordé à celui qui a commis auparavant - un crime grave de droit commun -

Les juristes se demandaient com-ment le Conseil d'Etat délimiterait ses pouvoirs par rapport à ceux de la Cour de cassation. Jusqu'à une date récente, celle-ci se refusait à intervenir dans les affaires d'extradition, mais elle a tourné casaque au mois de mai dernier.

Le Conseil d'Etat déclare sur ce point que les « moyens de forme et de procédure touchant à l'avis de la chambre d'accusation - échappent désormais à sa compétence, même pour les arguments qui n'auraient pas été avancés par les avocats devant la Cour de cassation. Du même coup, il se refuse à dire si le report de l'audience demandé à Pau par M° Christiane Fando-Colina était justifié ou non.

**OFFICIERS MINISTERIELS VENTES PAR** 

Rubrique O.S.P. 64, rue La Boétie - 563-12-66

ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat se réserve le droit d'examiner les • vices propres du décret d'extradition • et la

« légalité interne » de cette mesure, ce qui ne l'empêche pas de déclarer

que, dans le cas présent, tout était

(1) La meilleure étude sur la juris-prudence du Conseil d'État est due à M. Bruno Genevois. Le conseil d'Etat et le droit de l'extradition. Etudes et docu-ments du Conseil d'Etat. 1982-1983.

BERTRAND LE GENDRE.

Cabinet de Me P. BARADEZ,

avoc. au barr. d'Evry, 50, all. A.-Briand à Corbeil-Essonnes (Essonne) au Palais de justice d' Evry (Essonne),

rue des Mazières, le mardi 16 oct. 1984 à 14 h, D'UN **PAVILLON MITOYEN** 

de 4 pees princ., la jouissance du soi sur lequel il est édifié, et une partie de ter-rain en nature de JARDIN. Et dans le garage nº 3, UN EMPLACEMENT DE GARAGE, à

ÉPINAY-SOUS-SÉNART (Essoune) - Dans le corps de bâtiment,

nº 24, au 8, rue du Docteur-Celmette. **MISE A PRIX: 22 000 F** Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau d'Evry, l'avocat du poursuivant ne peut intervenir que pour celui-ci.

Cabinet de M. P. BARADEZ. avoc. au barr. d'Evry, 50, ali. A.-Briand à Corbeil-Essonnes (Essonne)

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice d'Evry (Essonne), rue des Mazières, le mardi 16 oct. 1984 à 14 h, D'UN **APPARTEMENT** 

de 4 pces princ. et CAVE (lots nº 18 et 1018), et EMPLACEMENT DE PARKING à l'extér. (lot n° 2018), situés dans la résid. «Les Côteaux» à LONGJUMEAU (ESSONNE) AU 2, RUE DU DOCTEUR-ROUX MISE A PRIX : 70 000 F

Consignation obligatoire pour enchérir. Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau d'Evry, l'avocat du poursuivant ne peut intervenir que pour celui-ci.

Vte s./subrogation dans les poursuites de saisie immob. au Pal. de Just. à Paris, le jeudi 11 oct. 1984, à 14 h. UN IMMEUBLE de 2 ÉT. 40, R. CAVÉ, PARIS (18°) angle 30, rue des Gardes

Mise à prix : 65 000 F S'ad. SCP Gastinean, Malangean Boittelle-Coussau, av. ass. à Paris (1°), 29, r. des Pyramides, tél. 260-46-79; M. Dreyfus, av., 23, av. de Lamballe.

Paris (164) : ts av. or. Trib. gr. inst. de | Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil. S./lieux pour visiter.

Vente s/saisie - Palais de justice d'Evry (91), rue des Mazières - 2 oct. 1984 à 14 h. IMMEUBLE A BONDOUFLE (91)

Coe 1 a 20 ca

M. à Px. 100 000 F

Consign. obligatoire pour enchêrir.

S'adresser:

M. DU CHALARD AVOCAT

S'adresser:

rue des Mazière.

Vente sur saisie après subrogation - Palais justice Evry (91) - 2 octobre à 14 h. IMMEUBLE A ÉPINAY-SOUS-SÉNART (91) - Cce 1 ha 86 a 44 ca 12. villa Léonard-de-Vinci.
Consign. oblig. pour enchérir. Mise à prix : 50 000 F Rens. Me DU CHALARD, avocat Tél. 077-15-57 - Le Mazière .

Vente s/saisie, Palais de justice Pontoise (95), 4 oct. 1984 à 14 heures APPARTEMENT à SARCELLES (95) - M. à Px 50 000 F dépendant d'un ensemble immobilier 1-3-5-7-9, bd Henri-Bergson - 3 Pees avec cave Consign. pour ench. 250 000 F (ch. cert. bque). Rens. 29, rue P.-Butin à Pontoise (95) Tét.: 032-31-62.

Vente sur seisie, Palais de justice de Pomoise (95) - 4 oct. 1984 à 14 heures MAISON D'HABIT. À JOUY-LE-MOUTIER (95) M. à PX 180 000 | 4, RUE DE L'ARBRE à CERF, Rez-de-ch.: entrée, cuis., séj.. w.-c., garage.

1º étage: 3 Chambres, salle de-bains, dégagement, terrasse - JARDIN

Consignation pour enchérir 25000 F (chèque cert. banque) - Renseignement

Me BUISSON AVOCAT - T. 032-31-62

29, rue P.-Butin
à Pontoise (95)

Vente sur saisie immobilière au Pal. de just. d'Evry, r. des Mazières à Evry (91) le mardi 9 octobre 1984 à 14 heures

UNE MAISON sise à BIÈVRES (Essante)

1, chemin des Jonnières, résidence « La Roseraie » (lot nº 2) Cadastrée pour 875 m2 - Mise à prix ......................... 270 000 F CETTE MAISON EST INOCCUPÉE

Consignation préalable indispensable pour enchérir. Renseignements : Mª TRUXILLO et AKOUN, avocats associés à Evry (91), 4, bd de l'Europe tél. 079-39-45. Visite sur place le samedi 6 octobre 1984 de 9 heures à 10 h 30

VENTE SUR PUBLICATIONS JUDICIAIRES, 88 PALAIS de JUSTICE D'EVRY e des Mazières, le MARDI 9 OCTOBRE 1984 à 14 bes

UN IMMEUBLE à USAGE INDUSTRIEL MORANGIS (Essonne)

9, avenue Ferdinand-de-Lesseps et 1, rue du Dr A.-Schweitzer 36 ares 09 centiares

MISE A PRIX

Consignation préalable pour renchérir. Pour tous renseignements s'adresser à M= Roland ABOUN et Roger TRUXILLO, avocats associés demourant à EVRY (91), 4, bd de l'Europe. Tél.: 079-39-45. Au greffe du Tribunal de grande instance d'EVRY, où le cahier des charges est déposé.

Depuis cet été La gauche ? E Cette chanson la sauche gou Mais nous n &

Il v a deux cu Aujourd hui. Notre Bullette Nos appels so Nous avons of

Demain? No.

Nous you ons

Car nous sed

o A l'égalité a A une « soê

o A une Fran e Aun Etat a A la form

o A un ensei e A une dém

9 Au rassen villes, la **dist** 6 A une po l'Europe un

Pendant m n al. ete conde municip**ales 🖭** Après trois and

- Que la droite - Que la droite

- Que la droiter - Que la droite - Que la droite - Que la droite

- Que la droite à monde, et que nos - Oue la droite a Plus élevé d'Euro Nous, notre mode construisent ici et

sans! Etat menet

C'est cela qui es - Eire moderne, Pour tous et non Torganisation de Eire moderne Car « le courage.

NOUS SOMN

Adhérez à LA-ME

#### S BASQUES

tres communistes . M. Charles Filerman hes communication a repondu danc membre mistre des transports, a répondu, dans un comme and de la salación de la actional melegan el mos collections inexact. Ni moi ni mes collegues com as approuvé en 1982 une décision d'extradition gas s'appliquerait en 1984 - M. Georges Marche avait, secretedi sur France inter, condanne k estraditions, soulignant que la police espand Emjourd but garde sans aucun doute un beitan hard de la période franquiste ».

> Michelm 2 tele un apresmit & Semmonana Et même Rentens b in some a secondición del secondo en

apren-mier de tolle arrierenant

Act bases of HLM, de ing

rende de formedes De min

Titales, and any a sec discipline le Commente de De Trères et les grant

atte and on the same wire fois le buge

de volume de volume de

d. fere fel e. . . metrenome. ces po-

Tur two area and a des morceaus die

is a die all the defect A Sus-

The full gree species te de Lecture L'empute se

PHILIPPE SOGGIO

At PHILIPPE ETCHEVERRY.

denne 25 du Tornteire de fie

dure it was increasing

Territor Droits sa

and the second less being

Se in a constitue a

gior and a recovery francis.

en est de la company de la control de la con

The state of the s erre d. v. ras. Comme telle s.

REND FOL

Light of the Control of States

#### **PAGNE**

#### **'Hernani**

ananan≐e. a Saintnes élimines de COL DIS Es estable general de l'artire à क्ष विद्वाराष्ट्र हेट हैं। e-poursuite devast avant her see la rue jonche à pais, auto culto tree Cheure de desea-Janes .

d'Mergagi, des ger, an fin quere-mid Servant la contra 100 destre locates On son a quello contra contr ndingre - Ce firein dia foit en 1822 and and accomplished HOURS AND THE STATE OF THE STAT de greve Tourner ಕ್ಷೇ <del>ಯಾಗಾವವಾ ಅ</del>ಂ a ign promes carreger 12 mentes en con-

**製作器 佐 5 ラガビー** and on the life with

हुन्द्र क्ष कर्दा, प्रदास्त्रक Marie Course form, no izedza Quiliques ברכול נשל שנו לשנו 17 La yatche grane. Cart a. pre- tent ar la commune Belle is arrivered and the advantage raisons die M. Constitute and Constitution of the member life their pay comesses he seems to Concern unt

現事 下ば 見ずいだん ene for United grouper de trouves finte fo en 1 5.52 2/34. ಕ್ಷ ೬ ಕರ್ಷ ನೀರಾರು ಬಿಳ de de bole de gin frein Bruits Se in the court PET THE RES LIKE Stariff this cape. · 在海州建筑 274 r actioned posts will will be present to AND MANAGER COS

THE PERSON STATES CHARLE SERVICE TO The section of the se IN H THINK .... N ARE WATER NAME OF STREET A AND IN COLUMN Mark to the second e en diftet all a The state of the state of

# Pays 041---KE BEATTE Washing to the ... the space of Mar he brothers & --ಕರ್ಮ*ಕಾರ್ಯಕ* RATERIA CALLES Ber & water france E LA PARLET AND Bright Line -BOOK OF THE PARTY MARIN PROPERTY IN particle free off. प्रेक्षा का १० १० Other services

Marie Marie 17 The garanti es pins no SPORTER SEA DISTOR m Spine . In. SHORT SEARCH IN MOR STATE Single In the second SAME APRIL AND ADDRESS. 重量 中國 美国工作 la base a figure MARK CHAPTER THAT

Une nouvelle collection TEMPS ET CONTRETEMPS LTERNANCE lete de la vie politique française stante dernières années: dernières années mes. Jes partis, les homines.

# LES FAITS ET LES IDÉES N'ONT PAS LA MÉMOIRE COURTE

Depuis cet été, on nous chante un nouveau refrain.

La gauche? En sursis. Son programme? Abandonné. Ses idées? Démodées. Ses partisans? Silencieux.

Cette chanson n'est pas nouvelle. Si les paroles ont changé, l'air est resté le même. C'est celui d'une droite qui ne peut pas concevoir que la gauche gouverne. Mais nous n'avons pas la mémoire courte.

#### NOUS SOMMES UNE GAUCHE DEBOUT ET FIÈRE, ET NOUS AVONS CHOISI D'AGIR POUR GAGNER.

Il y a deux cents jours - notre premier appel, - nous étions une poignée, révoltés par les mensonges de la droite. Aujourd'hui, NOUS SOMMES DES MILLIERS.

Notre Bulletin est diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires.

Nos appels sont repris par des clubs, des associations, des militants et tirés à des millions d'exemplaires.

Nous avons plusieurs centaines de correspondants dans toute la France.

Demain? Nous publierons les Cahiers de la Mémoire courte, nous organiserons partout des banquets républicains et des débats. Nous voulons que la démocratie soit vivante dans ce pays.

#### NOUS SOMMES LA GAUCHE DEBOUT ET DANS CINQ CENTS JOURS, EN 1986, NOUS VOULONS QUE LA GAUCHE GAGNE:

#### Car nous sommes fidèles

- A l'égalité des chances.
- A une « société d'hommes libres ».
- A une France modernisée dans la justice sociale.
- A un Etat de mesure et de raison.
- A la formation des hommes, qui évite le chômage.
- A un enseignement qui apprenne qu'il n'y a pas de vérité sacrée.
- A une démocratie du quotidien.
- Au rassemblement des Français autour d'objectifs civiques la lutte contre le chômage, les problèmes des immigrés, la rénovation des villes, la disparition de la pauvreté, la sécurité, la recherche, - afin de conduire une grande bataille nationale dans un monde impitoyable. • A une politique extérieure qui lutte contre tous les impérialismes et sait s'y opposer, comme on l'a vu au Tchad. Et qui propose à l'Europe un grand projet d'avenir.

Pendant mille deux cents jours - depuis mai 1981, - la droite n'a cessé de prédire des catastrophes. Pas une réforme engagée qui n'ait été condamnée. Mais aujourd'hui on entend déjà : les lois Auroux ? Pas si mal! La décentralisation ? Parfait! La loi électorale des municipales? Excellent! La modernisation? La seule voie! L'humanisation de la justice? Utile. La rigueur? Courageuse! Après trois ans de gouvernement de la gauche, les réalités sont là. On ne peut plus tenir le même langage.

#### LES FAITS ET LES IDÉES N'ONT PAS LA MÉMOIRE COURTE.

- Que la droite nous parle de l'inflation : 14 % avant 1981, 7 % aujourd'hui.
- Que la droite nous parle des impôts : les prélèvements obligatoires n'ont cessé d'augmenter de 1974 à 1981. Ils baissent aujourd'hui.
- Que la droite nous parle de la Sécurité sociale : en déficit en 1981, en excédent aujourd'hui.
- Que la droite nous parle du référendum qu'elle voulait et qu'elle a refusé.
- Que la droite nous parle de son programme qui tient en un mot : dénationalisation, sans s'occuper des emplois dans ces secteurs ?
- Que la droite nous parle de ses idées venues d'ailleurs : libéralisme, anti-étatisme ! La liberté de licencier n'a jamais créé un emploi, et sans l'Etat meurt la liberté des plus démunis.
- Oue la droite nous parle de Reagan et de ses trente-cinq millions de pauvres, du déficit américain qui menace l'équilibre financier du monde, et que nous payons. - Que la droite nous parle de Mme Thatcher et des mineurs en grève depuis six mois dans cette Angleterre où le taux de chômage est le

plus élevé d'Europe. Nous, notre modèle, nous ne le cherchons pas plus aux Etats-Unis qu'au Japon ou ailleurs, mais en France et en Europe. Ariane, Airbus, se construisent ici et maintenant.

#### LA GAUCHE A CONFIANCE DANS LE DESTIN DE LA FRANCE ET DE L'EUROPE.

C'est cela qui est moderne, et non les vieilles idées repeintes au goût du jour.

- \_ Etre moderne, c'est penser qu'il faut plus de justice sociale et plus de démocratie, plus de formation pour les hommes et plus de liberté pour tous et non pour quelques-uns.
- Etre moderne, c'est penser qu'il faut une société plus humaine et que la somme des égoismes individuels n'est pas la clé de l'organisation de la société. - Etre moderne aujourd'hui, c'est considérer que la rigueur est une discipline pour conquérir de nouveaux progrès.

Car « le courage, c'est d'accepter les conditions nouvelles, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits » (Jaurès).

NOUS SOMMES LA GAUCHE DEBOUT. NOUS VOULONS GAGNER. NOUS AVONS CINQ CENTS JOURS.

La Mémoire courte (Association loi 1901) B.P. 433, 75233 PARIS Cedex 5.

Adhérez à LA MÉMOIRE COURTE. Abonnez-vous à son bulletin : 50 F pour dix numéros par an. Abonnement de soutien à partir de 100 F. Chèque postal ou bancaire à l'ordre de LA MEMOIRE COURTE.

## APRÈS L'EXTRADITION DE TROIS SÉPARATISTES BASQUES

# La voix de l'État

La seconde question vise le cadre

juridique du pays demandeur : existe-t-il des garanties de procès

loyal et, en tout cas, de même qua-

lité que celles existant dans le pays

Enfin, la demande d'extradition

est-elle présentée dans les formes

requises par la loi française de 1927

sur le sujet, ou (et) conformément à

un éventuel traité entre les deux

Il ressort de la liste de ces obliga-

tions que même une infraction de

droit commun peut ne pas donner lieu à extradition, y compris en

direction d'une démocratie, si par exemple le pays demandeur appli-que la peine de mort qu'a abolie le

ainsi, avant 1981, vu tenir la dragée

Il ressort aussi de cette liste qu'un

navs démocratique n'est pas assuré

a priori d'obtenir satisfaction si sa

hante par le Danemark.

qui détient les accusés?

(Suite de la première page.)

La procédure d'extradition est là pour répondre à cette question.

Ce mécanisme repose, pour user d'une image, sur un trépied, et il conduit à examiner, pour se prononcer, le motif réel de l'infraction, la nature de l'infraction, le régime du

D'abord, l'infraction a-t-elle ou non un caractère politique? La réponse n'est pas toujours évidente, mais l'on neut avancer qu'est politique l'infraction qui n'a pas pour objet la satisfaction immédiate d'un intéret individuel. Ainsi, le vol. l'attaque à main armée, s'ils sont és au financement d'un mouvernent et non à l'enrichissement personnel de ses auteurs, peuvent apparaître comme objectivement

La nature de l'infraction touche à son degré de gravité, du simple délit d'opinion à l'attentat et à l'assassinat. La thèse selon laquelle la gra-vité du crime réduirait à rien le caractère politique du mobile n'est pas recevable.

L'analyse du régime de l'Etat trois points, dont le plus manifeste concerne son régime strictement politique, c'est-à-dire les modalités de conquête du pouvoir. Il est généralement considéré qu'est démocratique l'Etat dans lequel sont régulièrement organisées de libres élections an suffrage universel

procédure pénale est considérée comme préjudiciable aux droits de la défense. C'est le cas de l'Italie dont les textes sur la détention avant jugement ou la loi sur les repentis sont incompatibles avec la légalité Proportionnalité Il ressort enfin de la liste l'idée d'une proportionnalité entre l'infraction commise et le régime du pays poursuivant. Plus ce dernier est res-

> Sur ce terrain, comment juger l'Espagne?

pectueux des principes démocrati-

ques, plus sévère peut être l'appré-ciation portée sur la gravité des

Les crimes reprochés aux trois militants extradés sont intervenus dans des conditions qui ne les ren-daient pas inévitables. Les cinq meurtres imputés à José Carlos Garcia Ramirez sont en revanche de la

ini aussi, qui cotta la vie à l'amiral Carrero Blanco, premier ministre du Caudillo. Prendre en compte la seule gravité du crime, c'est rétrospectivement accorder l'extradition qui aurait été demandée par Franco ontre les auteurs de l'attentat.

Mais, entre-temps, la démocratie a passé sur l'Espagne. Non certes que les régimes démocratiques soient à l'abri des critiques. C'est au contraire l'une des caractéristiques de ce type de gouvernement que d'être toujours soupçonnable.

#### Les voies de droit

Mais il faut convenir que l'Espagne de Felipe Gonzalez n'est pas celle de Carrero Blanco, que Juan Carlos dupa Franco pour lui succé-der sans lui ressembler. Les Basques, naguère humiliés, jouissent aujourd'hui d'un statut d'autonomie, avec d'autres provinces, et envoient au parlement régional, en toute légalité, des élus qui n'ont d'autre idée que de ne plus être espagnols.

L'Etat, par définition, ne protège pas que les libertés et les aspirations ndividuelles, mais celui qui gouverne à Madrid a poussé aussi loin. qu'il se pouvait le respect consenti à sa propre négation. Les voies de vierges d'embûches, y existent. La demande espagnole est légitime. L'a-t-on à bon droit accueillie?

En termes de droit, précisément, il serait convenable de dire que non, contrairement à ce que déclare, un peu benoîtement, le Conseil d'État. L'existence en Espagne, sous l'appellation d'audiencia nacional d'une sorte de Cour de sûreté de l'Etat, abolie par la France, de pouvoirs de perquisition et de maintien au secret exorbitants du droit commun, la pratique de la torture dans

villes de province.

certains commissariats basques et, affirme Amnesty International, dans ceftaines prisons, auraient justifié que la requête fût repoussée.

Des assurances ont été données nour ce dossier précis. Mais on se trouve alors, aux risques et périls de Paris, face à une extradition sous bénéfice d'inventaire.

La France pourtant devait répliquer à un double péril. Elle ne pouvait tolèrer qu'une partie de son ter-ritoire devint le refuge de militants violents visant l'effondrement d'un régime qu'elle soutient au nom de la solidarité des démocraties et, sans-doute, des affinités politiques. Elle ne pouvait, en second lieu, admetire que s'engagent, venues d'Espagne, des opérations de représailles ou d'intimidation de groupes tout aussi illéganx que leurs adversaires.

Contrairement à ce qu'on a dit, il ne s'agit pas ici de la raison d'Etat. mais des intérêts comparés d'une démocratie encore fragile, encore persectible, et de militants dont les buts sont exactement ennemis de

Enfin, il est bien clair que, sous convert du respect des formes, le droit de l'extradition, passé le temps des tribunaux, n'est qu'une constante question de fait, de morale et de circonstances, dès lors que l'Etat y fait entendre sa voix et valoir ses prérogatives.

Autant que des conpables, l'Etat, aujourd'hui comme hier, recherche un label de vertu démocratique. La France accorde ce label à l'Espagne. L'Espagne marquerait opportuné-ment sa reconnaissance en renonçant pour l'avenir à certaines législations, à certaines pratiques, qui projettent sur son image une ombre on on aimerait voir s'effacer.

#### Le PCF condamne une décision « étrangère aux meilleures traditions de la gauche française »

M. André Lajoinie, président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, a relevé, le mercredi 26 septembre, en marge de la première des deux journées d'étude des parlementaires du PCF, l'« émotion rélle » souiciée « dans les milieux les plus divers - par la décision d'extradition de trois militants basques (nos dernières éditions).

· Le Parti communiste français, a dit M. Lajoinie, s'est, à plusieurs reprises, prononcé contre des actes de terrorisme aveugle. Il l'a fait en se gardant d'assimiler au terrorisme les divers mouvements d'opposition politique et de résis-tance qui agissent de par le monde. Il l'a fait, surtout, en veillant à ce que la tradition d'asile politique, de respect des règles de la défense, de protection de toute personne accu-sée, reste bien vivante dans notre

#### SOULAGEMENT DISCRET CHEZ LES PARLEMENTAIRES **SOCIALISTES FRANCAIS**

M. Jean-Pierre Michel, député de la Haute-Saone, ancien secrétaire général du Syndicat de la magistrature, est le seul parlementaire socialiste à s'être prononcé publiquement, le mercredi 26 septembre, à partir d'une argumentation juridique, contre l'extradition des trois Basques, décidé par le gouvernement français. La plupart des participants aux journées parlementaires du PS, qui se tiennent à huis clos, ont semblé accueillir cette décision avec un soulagement plus ou moiris

Aucun applaudissement n'a salué déclaration de M. Jean-Pierre Michel. M. Georges Labazée, député des Pyrénées-Atlantiques, a développé un point de vue contraire à celui de M. Michel. M. Labazée, qui s'en est expliqué dans les con-loirs, se demande si l'activité de l'ETA ne relève pes d'un « terro-risme international qui n'a plus grand-chose à voir avec le problème basque ». « Si on trouvait une solution politique au problème basque, a-t-il ajouté, la question du terro risme ne serait pas réglée pour autant. >

Si, comme M. François Loncle, député de l'Eure, les socialistes estiment que, • sur le principe, il y a quelque chose qui nous interpelle ». soutien total envers ceux qui luttent le sentiment majoritaire, à propos de ces extraditions, semble bien être celui qu'exprime un député qui, sous le sceau du secret, confie : • Je suis

pays, le pays de la déclaration de droits de l'homme.

» C'est au regard de cette tradition de liberté, de générosité et de dignité nationales que l'extradition des trois militants basques est une décision grave. On peut, ou non, approuver leurs actes. Nous ne les approuvons pas, mais personne ne peut contester leurs mobiles politiques ni assimiler ces militants à des criminels de droit commun. Or, dans la tradition démocratique et républicaine française, il n'a jamais été procédé, sauf lors de l'affaire Klaus Croissant, à une extradition pour des actes relevant de mobiles politiques. Aucun des arguments avancés, aucune prêtendue raison d'Etat, ne peuvent la justifier.

- L'extradition des trois militants basques, qui constitue un précédent grave, est une décision lourde de conséquences pour l'ave nir. Elle s'inscrit dans la conception d'un espoce judiciaire européen qui limiterait, notamment dans un domaine aussi essentiel que celui des libertés, la souveraineté nationale. Loin de contribuer à résoudre le problème basque, elle ne peut qu'aggraver la situation. Elle fait courir des risques sérieux de représailles sur notre propre sol et contre les intérêts français au Pays basque espagnol, comme les touristes et les camionneurs en ont fait la dure expérience cet été.

> Il est, pour le moins, profondément regrettable que ce soit un gouvernement socialiste qui ait pris une décision aussi étrangère aux meilleures traditions de solidarité et de lutte pour les droits de l'homme de la gauche française. »

• M. Krivine : la fin du droit d'asile. - M. Alain Krivine, membre du bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), estime que « le droit d'asile en France a reçu le coup de grâce ... Une partie de nos libertés vient d'être enlevée par un précédent qui sera lourd-de conséquences. (...) La gauche officielle (...) a complète-ment abdiqué en renonçant à défendre des principes dont elle se déclarait porteuse. » • Le Parti nationaliste occitan

Le Parti nationaliste occitan condamne vivement l'extradition des patriotes basques et réaffirme son Pays basque. Les sordides accords entre Etats colonialistes espagnols et français nous montrent une fois de plus que les peuples colonisés par ces Etats ne peuvent compter que sur eux-mêmes. »

**NEW YORK** aller simple 1.990 F **ORLANDO** aller simple 2.590 F CHICAGO aller simple 2.350 F WASHINGTON

DETROIT

aller simple 2.350 F AS = LM. AR = APEX. Tarifs valables hiver 84/85

aller simple 1.990 F

3.190F 3.490F 3.590F 3.190F

TARIFS PREFÉRENTIELS ICELANDAIR - ALLER-RETOUR (vols réguliers au départ de Luxembourg) Acheminement SNCF compris de Paris et de nombreuses

> Ouverture d'une nouvelle destination loëlandair ; ORLANDO, porte d'entrée du monde magique de Demandez le tarif "Florida Special" comprenant le voi

> aller-retour et 1 semaine de location de voiture. à partir de 3.940 F. Vous pourrez visiter la FLORIDE en toute liberté : Epcot, Cape Canaveral, etc... ICELANDAIR est aussi le spécialiste de l'Islande.

Interrogez votre agent de voyages ou

# Postes à pourvoir...

Dès lundi, ces Entreprises vous donnent rendez-vous dans les pages "Annonces Classées" du Monde.

ANSWARE - GROUPE BBC POUR UNIGRAIN - BKC - BULL -CABINET CHANTAL BAUDRON-CABINET ETAP - CABINET GRH - CABINET P.A. - CABINET SELE CEGOS - CCE - CDF INFORMATIQUE - CINTRA -**COFROR - CREDIT AGRICOLE** CREDIT NATIONAL-CROUZET-DIGITAL - ECL - EQUIPE ET ENTREPRISE - FACOM - HAY MANAGERS - HEWLETT PACKARD - MIDLAND BANK -MERLIN GERIN - OCBF -L'ORFEVRERIE CHRISTOFLE -PICART LEBAS - PTT - SCANIA -SELE CEGOS INFORMATIQUE -SELECOM-SG2-SLIGOS-SONY-SPOT IMAGE - TEG - UNILEVER -NOEL WICKLAND -

Le Monde, l'effort pour l'emploi

The property of the same of th ACATE STATE Consultation of the second of

The social services of the ser 195 monables des Crouse Gille THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

The second party of the se geralis, droite ANT IS COLUMN S'ORIGINA A TOTAL COM of the second second second Semblem.

er aus 2 st endour er te STATES COSSER CO 196-213 e 3 e - Ou plan 100 Paris 200.50 Mg/ 100 mm 26 1 0 00 0000 ATT OF CHOOPSIETS A Salse on ses mai gal service tembers agente à la che cherche The section of the se James de sa a perbe. Plus HER THE CONTENTS CONTENTS

ine es accusabans pare galatername de son Granes in mange anpie-SE SENSE OF TRANSPORTED BY ampet a - pretend tong 2013 THE 1997 antino sole, maio romateur de latoure **qu'uni** etterneme pouvait faire i alactrire goul qu'i, **ce fig** 

MERCE

THE CASE OF SECTIONS missiumerres de la revenie lature erreur de vaulant ES CTTC CSC CONVCS The score of the reste pro-Carrierence de fut universitate de pouvernement de im etet skoue est la cité à Tigerice to fut une Carrette i distitein**dre ce** Personal ou tout bascult. Tësme e la française

Prove e sus ete, comme le

es at the seatiles. A te

Parties motor tien que des Particular i que des val-Otsperenses, mais sou-Constant Pelies servi ಳಿತುವು ಕ ರಕ್ಷಕ ವರಗಿ**ಸುರುens ಅಕ್** 🔀 Clares 🐦 Soutenir des Pageter use sation dans to mende requiert plus de ing status a numilité que क्षेत्रारक्षाताच्याः Ces formules: 16 300 des élections euroses ent secoue le pays Pessone à la réel, après Comes des feudataires

Comes des feudataires

Comes des feurs patits

Comes de muiti-

torres dees, voilà Sur Scene un nouveau de probité Son lansun maintier pacifique, se echangean horions sens Gu, plutot, in in elle socialiste Lestion pour tous les les super figes les en les Pes es. les épés

Maurice La MAPACITE

réritable change inter de . Sortir de la pagaille des politiciens de la de e une égale incompétence de

ode à une jeunesse com ign

Les Lettres libres, 129, rec.

#### condamne une décision re aux meilleures traditions is gauche française»

ie, président du de l'Amerabiée L le mercredi MATTER OF IS PICEnon d'Erade des CF. I's emotion and les milieux par la décision is militants besiditions).

3 BASQUES

mitte français. 2 es. è siusieurs antire des actes de. Il l'a fait en wilet du Letto-MOBVEMENTS. put es de résis-le par le monde. en veillant à ce sile politique, de ie in affense, de personne accumin along solite

#### IT DISCRET EMENTARES FRANCAS

factuel déposit de MCSEN SECTERATE de la magnitra-REPUBLIC STUDnce rebinue M servembre, à : MANUFACTURE DELICITION divise des tros AT IT HOMVETTHEment des parti-· pariementanes : ment à bres cien. R CHIM GECTIVE at physical process

appropriate and subject M. Man-Patric ryer Labatée, . A-Atlantiques. 2 de var contract M. Laberte. of days let con-1 4m R. B. (Mind. parc le problème paradit talle fixere Siener Stidiel.

as regice pour François Loncie. Sepull 26. Sec. marker . Le stand o tient bal & ch

pays, le pays de la déclaration de droits de l'homme. · Cest au regard de cette tradition de liberte. Le géneralité e de dignisé rectionales que l'extradition des trois mil. ants basques est une decision grave. On peut, on me approxier lears dotes Nous ne le approusons fas, mais personne ne peut contester seurs mobiles politiques ni assimiler ces militants a des criminels de droit commun de dans la tradition democratique a républicaire iran, aise, il n'a jamais été procédé, sauf lors de l'affaire Klaus Cressoni, a une extraduon pour des actes relevant de mobiles politiques Augun des arguments avarces, auture pretendue raion d'Etat, ne peuvent la justifier.

· L'extraction des trois militones basques, que constitue un pricédent grave, est une décision lourde de ... The duences pour l'ave nir. Elle s'inserti dans la conception d'an especia adminire europeen qui limiterati mismment dans us domaine duit et entel que celu des libertes la souvergireté natio-Paren Lain and reference a resorder le problème casaire elle ne pen que egerment la tituation. Elle fait courte des vi. ques serieux de repri. saulies car autre propre sol et conne les interior tran die du Pays basque esperson in ment ast touristes et la come treure en une fait le dur experience on ele-

. I en cour is more profonds ment engrettatte aue te soit un gre-National Control of Section 21 prisms desirant auch etrangen aus melleures traditions de soudanté et le faite pour les areus de l'issume le la gauche restrette .

🍎 M. Kroote . Le fin du drat Sante - M. Aug Kovine, monbee du bureut politique de la Lige (LCR v. + c are que y le aren d'est to Pack sit de en France de nos cheres ne detre er ihr ur un prezident Ç sera (dan an exequences ) it . e complăr gauche und ber ment and all the removant of sale

ession du terro- det des persones con elle se sele • Le Port exploraliste deute. · Le Part mattematiste occum Condamne volenen Cermedisade griange. Up a patrioto dispus et resifient a Partier and an entra court con letter mire, & propon de sarble been eter Psa Dance Les sordides accus entre Blatte de melbres equende Tarrent une fos è 7 to 303 to 70.00 colorists #

Cas Blatte of Carrent Complet of

sur aus mamais »

LE-GROUPE BBC NIGRAIN-BKC-BULL-TCHANTAL BAUDRON-TETAP-CABINET ABINET P.A. - CABINET GOS-CCE-CDF IATIQUE - CINTRA -CREDIT AGRICOLE. NATIONAL-CROLZET--ECL-EQUIPEET RISE - FACOM - HAY ERS. HEWLETT D-MIDLAND BANK-GERIN-OCEF RERIE CHRISTOFLE LEBAS - PTT - SCANIA GOS INFORMATIQUE: M-SG2-SLIGOS-SONY AGE . TEG - L NILEVER ICKLAND.

L'emploi.

(Suite de la première page.)

Bien sûr, il reste des honnêtes gens, beaucoup, mais devant tent d'amoralité insolente, ils commencant à douter de leurs principes et sa demandent, quel que soit leur âge, s'ils ne sont pas, tout bêtement.

Par quel bout prendre une société qui n'a plus de points d'ancrage, qui se défait et s'émiette en intérêts catégoriels et individuels menacants ? Loin d'être bloquée, comme le prétendent les insatiables du morceaux, et tout porte à croire que le noyau aimanté qui nous rassemblait pour vivre et peut-être, s'il le fallait, pour mourir, a perdu toute

Mais, au fait, qui peut encore parler au nom du peuple de France et espérer être cru ?

#### A gauche, droite

Petit à petit, la gauche s'enterre. Seule sa tête dépasse encore et suit des yeux l'enchaînement fatal des chosas. Dans ce regard tragique et impressionnant de lucidité semblent avoir reflué toute la splendeur et la se d'un grand dessein qui se

La gauche, toute la gauche comme elle aimait à le dire - ou plutôt ce qu'il en reste, accuse les autres et le sort de l'avoir poussée dans le trou de l'impopularité si ardemment creusé per ses mains militantes pour servir de tombeau à une droite honnie et vilipendée... inquiète et amère, la gauche cherche la main secourable et s'indigne de l'attitude impassible ou moqueuse de ceux qu'elle avait désignés pour cibles au temps de sa superbe. Plus encore, elle souffre d'entendre dans son dos les ricanements de fausse compassion et les accusations perfides de déviationnisme de son ancien altié.

Pourtant elle devrait conneître mieux que d'autres, le visage implacable qui est derrière le masque et savoir que « lorsque la hyène veut manger son petit, elle prétend touiours qu'il sent la chèvre ».

Certes, le pouvoir isole, mais l'erreur plus encore.

Ce fut une erreur de croire qu'une des règles de bonne gastion; ce fut une erreur de laisser des sectaires jouer avec les allumettes de la revanche ; ce fut une erreur de voulois imposer des principes dérivés du mandame à une société qui reste profondément imprégnée des principes de la morale chrétienne ; ce fut une erreur d'associer au gouverner un parti dont le but avoué est le collectivisme liberticide; ce fut une erreur de penser que l'ambiguité sur les buts permettrait d'atteindre ce point d'irréversibilité où tout bascule-

Le socialisme à la française, comme la nouvelle société, comme le libérelisme, sont indéfinissables. A la venté, ce sont des mots, rien que des nots ; ils ne recouvrent que des velléités, parfois généreuses, mais sou-vent trompeuses, dont le destin est de venir, vague après vague, se fra-casser sur les événements. Tout au plus ces illusions peuvent-elles servir de passe-partout à des politiciens en mai d'idées claires ou soutenir des attitudes de visionnaires de tribune. Souvemer et guider une nation dans les eaux agitées et encombrées des ambitions du monde requiert plus de pragmatisme et plus d'humilité que

ne peuvent en contenir ces formules. Après le choc des élections européennes qui ont secoué le pays comme un exercice à tir réel, après les pesses d'armes des feudataires refusant l'hommage à leurs petits suprains respectifs, après de multiples coups fourrés et le massacre de quelques bonnes idées, voilà qu'appareit sur soème un nouveau premier ministre « vêtu de probité candide et de lin blanc ». Son langage posé, son maintien pacifique, sa jeunesse, surprirent, séduisirent,

Que venait-il faire dans cette joyeusement force horious. Apportait-il le bon sens ou, plutôt, le bon sens pouvait-il être socialiste? inquiétante question pour tous les protagonistes. La stupeur figes les intentions et les gestes, les épées demi sortis, et les communistes, ma

structures.

# Et si c'était foutu...

à l'aise depuis longtemps dans leurs costumes roses, en profitèrent pour

êtes plu à citer.

La droite et la gauche jouent leur a-tout sur l'alternance, et chaque cian a son faisaur de miracles. La croyance la mieux partagée est que le miracle économique aura lieu en 1986. Seule la date diffère : pour les ans avant les élections afin d'assurer le salut socialiste, pour les autres, après, dans le triomphe du renou-

Mais je crains que nous ayons à pleurer longtemps et qu'il y ait plus de décus que de miraculés.

#### L'Etat n'est plus dans l'Etat

il est de mode d'accuser l'Etat des maux dont nous souffrons. En paroles, c'est à qui fera reculer l'Etat, à qui prometiza de « déréglementer » le plus, à qui honorera le mieux la liberté d'entreprendre et le droit à l'initiative. « L'État honni ce n'est pas moi mais mon prédécesseur ou mon successeur », entend-on dire journellement. C'est surprenant d'unanimisme et navrant de lâcheté!

Ce sont en effet les mêmes hommes qui, jour après jour, depuis dix ans, ont fait de la surenchère pour nous arracher par circulaires absconses et lois bâclées des lam-beaux de liberté; les mêmes qui viennent aujourd'hui nous dire sans pudeur que nous avons eu tort de les écouter et de leur faire confiance. Et l'on s'étonne que les Français accusent leurs hommes politiques de mensonge

l'Etat n'est plus dans l'Etat, l'Etat est confisqué, l'Etat est contesté, l'Etat est impuissant.

L'Etat est confisqué par ceux qui devraient être ses serviteurs : les fonctionnaires. Le statut de la fonction publique est devenu une assurance tous risques qui donne i pendant leur vie mais aussi le droit de briguer toutes les charges électives sans que leur carrière adn trative soit interrompue. Il faut faire cesser cette confusion des genres et des privilèges exhorbit

L'Etat est contesté. Ce n'est pas l'Etat qui est envahissant, ce sont les hommes qui le servent, et chaque fonctionnaire, fonctionnaire-député ou fonctionnaire-ministre étend son pouvoir en emplétant sur le secteur privé. Mais à force d'étendre par leur intermédiaire son emprise, l'Etat perd sa qualité d'arbitre souve

En devenant patron il se soumet à la revendication, attire la contesta tion et accepte le marchandage. Une entreprise nationalisée en grève, c'est l'Etat qui est en cause, et il est difficile de respecter un pouvoir qui a si peu le respect de lui-même. Il serait peut-être temps de restreindre la qualification de service oublic à un petit nombre d'organismes es où le droit de grève serait subor-donné au devoir de servir.

L'Etat est impuissant. Ligoté par

2<sup>e</sup>millénaire

#### **Maurice Laudrain** L'INCAPACITÉ AU POUVOIR

Un véritable changement s'impose L'auteur de « Sortir de la pagaille », qui dénonçait — en 1979 — l'incapacité des politiciers de la droite, constate, dans son nouveau livre, une égale incompétence de ceux de la gauche. Il demande à une jeunesse couragense et échairée de chasser les politiciens et de construire une France neuve dont il définit les

L'exemplaire : 60 F.

Editeur : Les Lettres libres, 129, rue de Crimée, 75019 Paris. Diffuseur libraires : Ets Chiron, 40, rue de Seine, 75006 Paris.

franchir les lignes.

Monsieur le premier ministre, sans préjuger votre sincérité, votre propos était juste mais il vient trop tard. « Parades inutiles ! les partis ne croient pas à la conversion des partis contraires : la liberté qui capitule ou le pouvoir qui se dégrade n'obtient point de merci de ses annemis », disait Chateaubriand que vous vous

En fait la réalité est tout autre :

un centralisme fonctionnarisé, mis en

le Nº 16 est paru

L'homéopathie, médecine du 3º millénaire

Méconnue, combattue, mé-

meconnue, commente, me-prisée, son action est incom-préhensible pour les scienti-tiques conventionnels. Mais pour les autres, quelle ri-chesse de possibilités s'ou-vre pour les malades. Le Dr Jacques Michaud explique ce

qu'elle est, comment elle fonctionne, ce qu'il faut en

savoir et dénonce la lourde menace qui pèse sur elle.

Chez votre marchand de journaux : 25 F.

acquis droit de remontrances sur ses décisions, mai défendu par des ministres dépendant corps et ême de leur propre administration, l'Etat se scierose. Tout au plus survit-il en calmant les impatiences par une succession continue de réformes bruyantes.

#### **Voir plus loin, viser plus haut**

Pour retrouver un Etat volontaire et dynamique, il faudrait remettre chacun à sa place et casser les monstres si patiemment fabriqués. L'éducation nationale, la Sécurité sociale, les finances, l'industrie, le commerce, les centrales syndicales doivent revenir à une taille humaine, celle des régions, de provinces à réinventer. A l'Etat la souveraineté et l'arbitrage, aux hommes de terrain la création de richesses et la gestion quotidienne des affaires provinciales

Pour réaliser ce salutaire boulever-sement de notre système institutionnel qui ne s'apparente à la décentralisation actuelle que dans la mesure où une taupinière peut être comparée à une éruption volcanique, il faudrait que le pays se soit réconcilé au-delà des clivages partisans, il faudrait que notre peuple accepte de remettre en cause ses habitudes et ses droits acquis, il faudrait sans doute aussi « la rencontre d'un caractère et d'un

Beaucoup de conditions sans doute imprévisibles, mais qu'au moins on sache que la liberté et

même pas et qu'il faut parfois privilégier l'une ou l'autre. Ceux qui disent le contraire nous rendent un bier mauvais service en retardant la nécessaire et urgente prise de conscience. D'autant que l'accélérs tion efferante des inventions technologiques condamne irrémé les faibles et les trainards.

POLITIQUE

Si nous ne comprenons pas cette évidence, dans la partie mondiale d'où vont sortir les grandes nations de demain, nous risquons de jouer perdants. Sans doute on nous console en nous promettant de regagner plus tard le terrain perdu, mais comme les grands voillers, le progrès emporté par sa course ne peut s'arrêter ou faire demi-tour pour un homme à la mer, et toutes ces touchantes déclarations de bonnes intentions ressemblent à des bouée de miséricorde.

Dans la confusion des contrevérités assénées comme des éviences, devant l'assurance arrogante des émissaires du pire et les exhortations fébriles de ceux qui ne peuvent rien, la France se bouche les creilles et se replié sur elle-même. Il est à craindre que la violence ne prenne un jour le visage trompeur de l'ultime recours, et chacun sait que l'instinct de conservation manque souvent

Il est peut-être temps encore d'empêcher ce gâchis, mais le veut-on vraiment? A nous regarder, à nous entendre, un témoin impartial répondrait : non.

PIERRE JUILLET.

# FORUM **DES DÉCIDEURS DE L'AVENIR**

PARIS - 18 OCTOBRE

Dialogue entre responsables de demain et grands témoins d'aujourd'hui

Ouvert aux anciens des Grandes Ecoles et de l'Enseignement supérieur

**Auditeurs admis** 

inscriptions : Comité du Rayonnement Français 11, rue Nicolo, 75116 PARIS - Tél. 527-46-17 - 527-41-20

Nouvelle édition revue et augmentée

#### MEDITATIONS SUR LES 22 ARCANES MAJEURS DU TAROT

« Avec une hardiesse rare, l'anteur nous donne une magistrale leçon d'interprétation du tarot. » QUOTIDIEN DE PARIS

# La maison des LOTHEOU NOUVEAU

VIENT DE PARAITRE!



**MODÈLES** VITRÉS OU NON BIBLIOTHÈQUES JUXTAPOSABLES **SUPERPOSABLES** DÉPLAÇABLES VOLONTÉ

> **A PARIS** 61, RUE FROIDEVAUX - 14° Magazina agrecis le lumit de 14 h à 19 h, et du macdi se sampit lockes de 8 h à 19 h

umand an sampel inches de 9 h à 19 h sans laistraption. Métro : Desfart-Bocherson, Galin; per-Oninet. Autobus : 26, 38, 58, 68.

Venez le chercher dans l'un des 18 magasins

BORDEAUX -10, rue Bouffard, tél-(56) 44.39.42. CLERMONT-FERRAND -22, rue G. Clemenceau, tél. (73) 93.97.06. DIJON - 100, rue Monge, tél. (80) 45.02.45. GRENOBLE - 59, rue Saint-Laurent, tél. (76) 42.55.75. LILLE - 88, rue Esquermoise, tél. (20) 55.69.39. LIMOGES - 57, rue Jules-Noriac, tél. (55) 79.15.42. LYON -9, rue de la République, (métro Hôtel-de-Ville - Louis-Pradel), tél. (7) 828.38.51. MARSEILLE - 109, rue Paradis, (métro Estrangin), tél. (91) 37.60.54. MONTPELLER -8, rue Sérane (près Gare), tél. (67) 58.19.32. NANCY -8, rue piétonne St-Michel (face St-Epvre), tél. (6) 332.84.84. NANTES -16, rue Gambetta (près rue Coulmiers), tél. (40) 74.59.35. NICE -8, rue de la Boucherie (Vieille Ville), tél. (93) 80.14.89. PARIS -61, rue Proidevaux 75014, tél. 320.13.00. RENNES -18, quai F-70le (près du Musée). tél. (99) 79.56.33. ROIEN - 43° rue des Charrettes. tel. (35) 71.96.22 STRASBOURG - 11, rue des Bouchers, tel. (88) 36.73.78. TOULOUSE - 1, rue des Trois-Renards (près pl. St-Semin), tél. (61) 22.92.40. TOURS - 5, rue H.-Barbusse (près des Halles), tél. (47) 61.03.28.

| OU | retou | nez le | bon | ci-de | SSOUS | T |
|----|-------|--------|-----|-------|-------|---|
|    |       |        |     |       |       |   |

| سيته سينه سيته سته نصد دود دونه ميته                                               | سر مساو مساو مساو سول مراور | بدر جکاد سده د | <u> </u>   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Oans ce catalogue vous trouverez to<br>profondeurs et tous les prix pour <u>co</u> |                             |                | MO 70      |
| V., Mme, Mile                                                                      | Prénom                      | <del>_</del>   | _          |
| ldresse                                                                            | <del></del>                 | <u> </u>       | _          |
| <u> </u>                                                                           |                             | · · · · · ·    | . 2        |
| ode Postal Ville                                                                   |                             |                | — Pierre   |
| facultatif) Tél.:                                                                  | Profession                  |                | - <u>i</u> |
|                                                                                    |                             |                |            |

Repwoyer ce hon à la MAISON DES BIBLIOTHÈQUES 75680 Paris Cedex 14 \_\_\_\_ou en téléphonant au : (1) 320.73.33 24 h sur 24 h

# **POLITIQUE**

## LES JOURNÉES PARLEMENTAIRES DANS L'OPPOSITION

# L'UDF préfère le scrutin majoritaire plutôt que la proportionnelle

Cannes. – Les journées parle-mentaires de l'UDF, qui se sont l'adversaire, c'est déjà se compro-achevées le 27 septembre à Cannes, mettre », déclarait dans les couloirs auront tout à la fois confirmé l'influence très importante de M. Raymond Barre chez les députés du groupe et la difficulté pour les élus giscardo-barristes de trouver une position commune sur de nom-breux sujets. Pourtant ces parlementaires ont le sentiment que l'UDF, en ce moment, est mieux perçue par l'opinion publique.

Pour la majorité des participants, les échéances électorales à venir ne doivent pas permettre une « revanche » mais l'application d'une «autre politique». Les complexes vis-à-vis du RPR ont disparu, ou presque; l'alliance avec lui ne leur fait plus peur. Ils sont persuadés que leur diversité est un « atout » qui leur permettra de résister à la forte organisation de leur partenaire.

Les parlementaires de l'UDF ont dégagé, mercredi en fin d'aprèsmidi, une position commune sur une éventuelle réforme du mode de scrutin pour les élections législatives. Le débat avait été lancé par M. Michel d'Ornano, qui avait pris l'initiative, trois jours plus tôt dans une interview au Journal du Dimanche, de proposer qu'une commission rassem-blant des membres de l'opposition et de la majorité soit réunie pour étu-

mettre », déclarait dans les couloirs de Cannes M. Lecannet. L'annonce que M. Lionel Jospin acceptait cette offre de dialogue confirmait, pour de nombreux élus, l'idée que le fidèle de M. Valéry Giscard d'Estaing était tombé dans un « piège » tendu par la majorité. Mais M. Pierre Méhaignerie recon-naissait : « On ne peut pas refuser de discuter si on nous le propose.

Sur le fond, les centristes ne nouvaient facilement oublier leur ancienne revendication d'un scrutin proportionnel. Mais nombreux étaient ceux qui reconnaissaient que la proposition de M. Giscard d'Estaing en faveur d'un système mixte faciliterait la tâche de la majorité en lui permettant de provo-quer des divisions au sein de l'opposition et d'en jouer.

L'affaire a pu être clarifiée quand M. Lecanuet a déclaré: « Je ne suis guère favorable à l'introduction de la proportionnelle (...), les institutions de la V. République ne peuvent fonctionner que s'il y a à l'Assemblée nationale une majorité qui en soit une. » L'accueil de la selle fut si favorable que le président de l'UDF renonça à ajouter comme il l'avait prévu qu'une « dose margiDe notre envoyé spécial

nale - de proportionnelle, - tout au plus », pourrait être admise.

M. Jacques Pelletier, président du groupe de la Gauche démocratique au Sénat eut beau se prononcer pour un système mixte, le choix était fait. Un communiqué du bureau politique de l'UDF vensit rappeler « l'attachement » des parlementaires du mouvement « à un système de scrutin majoritaire » et ajoutait : « Il incombe aux commissions parlementaires compétentes, lorsqu'elles seront saisies par le

gouvernement d'exercer leurs préro gatives normales. C'est dans ce cadre que majorité et opposition

#### M. Léotard participerait à une réflexion sur la loi électorale

Invité du «Grand Forum» orga-nisé par soixante et une radios libres et Magazine Hebdo, M. François Léotard, secrétaire général du PR, a estîmé, mercredi 26 septembre, qu'une cohabitation entre MM. Gis-card d'Estaing et Barre au sein de card d'Estaing et Barte an sein de l'UDF est «non seulement possible, mais souhaitable et nécessaire». Favorable à ce que MM. Giscard d'Estaing et Chirac se rencontrent, M. Léotard, oui indique qu'il a rencontré ces derniers mois MM. Fabius et Rocard, approuve gouverner», dit-il.

doivent se rencontrer. » L'initiative de M. d'Ornano avait

fait long feu et, le soir même, M. Barre enfonçait le clou en soulignant « l'importance du scrutin majoritaire dans notre vie politique et nos institutions ».

Ce débat sur la façon de reconquérir le pouvoir n'a pas entièrement occulté les discussions sur ce qu'il

l'idée d'une réflexion commune

entre la majorité et l'opposition sur

une réforme de la loi électorale, qui,

précise-t-il, ne doit pas être « la der-

nière manœuvre en cours dans le

dispositif du pouvoir -. Le secré-taire général du PR se montre parti-

san du maintien du système majori-

taire : «Gardons cet acquis simple

que le général de Gaulle voulait et

qui est l'acquis de la Ve Républi-

que : une majorité efficace pour

faudrait faire après la victoire. M. Lecannet a fait remarquer que-63 % des actifs étaient des salariés et qu'il ne fallait donc pas avoir l'air de ne défendre que les chefs d'entre-prise. « Il faut marteler, a-t-il insisté, l'idée que le libéralisme est plus social que le socialisme » et donc : garder le souffle de la générosité sociale ».

Le - libéralisme social - fut donc le maître-mot de la plupart des inter-venants. Aussi M. Robert Hersant, venu à Cannes, en tant que parlementaire européen, pour faire l'éloge du reaganisme, paraissait, sur ce point, bien isolé. Ainsi, même si M. François d'Aubert insista sur la nécessité de casser le monopole des PTT en matière de télécommunication et de mettre fin à l'intervention de l'Etat sur la politique indus-trielle, et si M. René Monory prévint qu'il faudrait donner aux entreprises la possibilité de licencier en toute liberté, la plupart des interventions rappelerent l'obligation dans laquelle se trouvait l'Etat de proté-ger les plus faibles. M. Barre lui-même le reconnut. Les élus de l'UDF veulent ainsi se fixer au « centre » par rapport au RPR. Eux ne proposeront pas, soulignent-ils, d'appliquer en France toutes les méthodes économiques de M. Rea-

Unité sur le scrutin électoral début d'une vision commune sur la politique économique - au moins dans les grandes lignes, car, sat les détails, tous les désaccords ne sont pas réglés - ces journées parlementaires aurout permis à l'UDF de progresser.

Server by Park g gord e journe

See a Course M

part of Lond Joseph for the Lond Joseph for the Lond Car Sto for the Lond Car Sto for the Lond Car Story

ACTION TO SOME

Partie 126-24

1 ATO - 35-577678. 123

gradient avec le

Assessed to Supplement

TATE OF STREET

Re Standing & Cook

general det

الم ١٩٥٥؛ سي سيء - الما

y Ardre Billardos,

pare de la constante de la con

de la per

de la considera de la consider

ercupe sociation of the property of the proper

Sant Cat. Compte total

are c. pointique

e en en en dans le mark our rudget que

ig transia <del>présiden</del>

mentin des dis-

metera i denéance d spile par dan cetter.

523 52,512LVC. 08 20 62 1 2 11x2 Ceux 00

gras semistes : relay

Entermeters, les sand

a gravement desig

anima niur am**éhara** 

Figs. V. Billardon, 4 grant at a soute author

estiere a implique **al S** passite, i all'immé : • 🍂

ou par e un diffete las

mann - Pour sen ga stier au groupe au go tu inte complet, utilité

M. .

THE SOCIA SIES, CONTR.

Il ne faudrait pas croire pour autant que tout est réglé. Ce sont surtout les barristes qui se sont exprimés. Les giscardiens, très présents le premier jour, suréolés par la victoire électorale de leur « patron », out très vite disparu. Ils out compris que le retour de M. Giscard d'Estaing à l'Assemblée nationaie ne suffisait pas à inverser en leur faveur la majorité des députés de l'UDF. M. François Léotard, secrétaire général du PR, pourtant élu d'un département voisin, ne s'est même pas encore montré à Cannes. Comme si les fidèles de l'ancien président de la République pensaient que leur action ne peut, pour l'instant, se développer qu'à l'extérieur du Parlement. La demande de M. Lecanuet que les présidentiables « possibles, connus et inconnus », membres de son mouvement, se rencontrent et débatient devant les éins de l'UDF n'est encore qu'un vœu

#### lle fut si favorable que le président

Quel mode de scrutin ? (Suite de la première page.)

Qu'un parti qui représente aujourd'hui le cinquième des élec-teurs décide seul du mode d'élection de l'Assemblée nationale, cela ferait mauvais effet. Quelles concessions devra-t-il faire pour pouvoir se pré-valoir, sinon d'un consensus, du moins d'une tentative sincère pour y

Avant de se poser cette question, les socialistes auraient pent-être dû s'accorder eux-mêmes sur leurs partisan de la proportionnelle intégrale, à M. Jean Poperen, qui trouve en des vertus au scrutia majoritaire, les nuances sont nombreuses et l'incertitude plane. M. Jacques Roger-Machart, député de la Hante-Garonne, a pu avoir le sentiment de refléter l'opinion majoritaire parmi les parlementaires socialistes lorsqu'il s'est prononcé, le mercredi 26 septembre, en faveur d'une • petite dose » de représentation proportionnelle.

L'initiative de M. Jospin, qui a saisi au bond la balle envoyée par M. Michel d'Ornano, doit permettre aux socialistes de se faire, avant de décider de leur propre position, une idée des dispositions du camp

de l'UDF, réunis à Cannes, n'ont pas suivi M. d'Ornano sur la voie d'un dialogue informel avec le pouvoir. Le tieu normal d'une « rencontre », ont-ils dit, ce sont les comm parlementaires, une fois que cellesci auront été saisies d'un projet de loi gouvernemental. Il semble donc exclu, pour l'UDF, de participer à des conversations préparatoires à un tel projet.

Quant au fond de la modification du mode de scrutin, les choses, à l'UDF, sont moins claires. Passé la surprise d'entendre M. Jean Lecanuet plaider pour le scrutin majori-taire – le dirigeant centriste, prési-dent de l'UDF, s'en est excusé auprès de ses vieux amis, – les par-lementaires du PR, du CDS et du Parti radical ont appris que M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe de l'Assemblée nationale, ne dédai-gnerait pas, lui, une dose de propor-tionnelle

Chacun sait que M. Valéry Giscard d'Estaing est, depuis long-temps, favorable à une telle modifi-cation, à laquelle il avait dû renoncer en 1977; et dont il propose, à présent, une version plus modeste (le Monde daté 23-24 septembre). Chacun sait que M. Valéry Gis-M. Raymoud Barre est resté opposé à tout « ingrédient de proportion-nelle ». En exprimant, dans le com-muniqué officiel, leur « attachement au scrutin majoritaire, les-parlementaires UDF confirment ascendant qu'exerce sur eux l'ancien premier ministre. Faut-il croire que cette influence pèse aussi sur un proche de M. Giscard d'Estaing comme M. François Léotard, secrétaire général du PR?
M. Léctard s'est en effet prononcé, lui aussi, pour le maintien de l'« acquis de la Ve République ».

M. Jospin peut estimer qu'il provoqué un certain trouble à l'UDF. La position du RPR étant connue et, jusqu'à nouvel ordre, intangible, c'est entre le PS et l'UDF que quelque chose peut jouer. M. Georges Marchais s'en méfie. Privés de conversations discrètes avec les socialistes, les communistes réclament un débat « en toute clarté », c'est-à-dire à l'Assembiée nationale. Le PCF est le plus intéressé - avec le Front national à voir instaurer une forte dose de proportionnelle. Le voici réduit à rappeler l'engagement du président de la République en faveur de ce mode de scrutin, sans pouvoir, aujourd'hui, peser sur les décisions

PATRICK JARREAU.

#### M. Barre : oui à la décrispation, non aux « ratatouilles politiciennes »

« de rassemblement, de décrispation ou de modernisa-tion ». L'opposition ne doit pas se laisser impressionner par

ce nouveau langage, a-t-il affirmé en substance, mais elle

Très présent aux Journées parlementaires de l'UDF, M. Barre est intervenn longuement, mercredi soir 26 sep-tembre, au cours d'un diner réquissant un millier de persounes. Après avoir parié brièvement des « évémements » de cet été et s'être étonné que l'on puisse dire « ici et là » que « la donne politique a changé » ou que l'opposition serait « désarçonnée par l'habiteté du chef de l'État », l'ancien premier ministre s'est attaché à démontrer le peu de « crédit » d'un posvoir qui, pour avoir trop commis d' « erreurs », trop pratiqué l'« imposture » et trop usé d' « artifices », ne peut être suivi quand il en vient à parler

doit, « avec calme et précision, démystifier, la démarche actuelle du pouvoir » et proposer des « choses simples », les « grands axes d'une action ». «Décrisper la vie politique, qui ne souscrirait à cel objectif déclare M. Raymond Barre. Mais, précise-t-il, « pratiquer la décrispa-tion, ce n'est pas se rallier implicitement ou explicitement à une politiaue dont on conteste les buts et les méthodes. Ce n'est pas faire preuve d'un syncrétisme tel que l'on adopte les conceptions de la majorité et que l'on dilue celles de l'opposition. Ce

La décrispation, explique M. Barre, signifie que le combat politique n'est pas considéré comme une guerre de religion (...) Je crois que le peuple français souhaite la décrispation mais qu'il ne veut pas de ratatouilles politiciennes. Il souhaite la tolérance dans la clarté. »

par un pouvoir « qui a plongé le pays dans la récession (...), qui a eu

n'est pas se transformer subrepticement en compagnons de route en attendant le ralliement définitif». M. Barre doute que la modernisa-tion de la France puisse être assurée

recours au procédé archaïque de la nationalisation (...), qui, interrom-pant les efforts de restructuration entrepris par ses prédècesseurs dans les charbonnages, la sidérurgie, les chantiers navais, a encourage dans ces branches une politique irréaliste de recrutement et d'investissement avant de procéder, sous la pression des nécessités, à des mesures brutales et douloureuses pour les travailleurs (...); un pouvoir dont la politique économique est une politi-que d'artifices dans le domaine de la lutte contre le chômage et contre l'inflation (...) ; un pouvoir qui pratique sous le terme de désindexation l'amputation systématique du pouvoir d'achat des salaires et qui s'en glorifie (...). Il y a quelque chose d'étrange dans le comporte-ment du gouvernement socialiste : il donne l'impression d'avoir acquis le sens des réalités, il a réussi à freiner

premier ministre s'est toujours refusé à établir avec précision. Le député du Rhône a, au passage, rappelé son bostil'économie par des remèdes de cheval contraires à son idéologie et à tions sont bonnes, les méthodes utilisées sont incapables de provoquer

le redressement de l'économie »

L'ancien premier ministre suggère d'opposer un discours qui évite « les proposttions martiales mais superficielles aussi bien que les excès de sensiblerie ». Il lui propose de dire aux Français des . choses

 Disons-leur que nous voulons que la France soit gouvernée effica-cement et qu'il faut pour cela. conformément à la logique de la V République, un président et une majorité unis et solidaires. C'est pour cela que je suis contre ce qu'on appelle la cohabitation », explique M. Barre, répondant en cela notamment à M. Jean-Claude Gaudin (le Monde du 26 septembre).

Ces grands axes émunérés par M. Barre sont apparus comme les têtes de chapitre d'un programme que l'ancien Disons encore aux Français: poursuit-il, que nous voulons réduire l'insécurité (...), rénover notre enseignement, libérer l'entrebénéficient. • prise et libérer le travail, assainir les sinances publiques, réduire les déficits, réduire l'étendue du secteur public et réviser les modalités

> aux Français'que nous traiterons sans hésitation le grave problème de l'immigration, d'abord en mettant un terme à l'immigration illégale, tout en apportant des solutions humaines aux tensions qui se manifestent entre Français et immigrés installés régulièrement en France (...), disons enfin qu'une société libérale est une société de solidarité et que nous ne sommes pas prêts à leter par-dessus bord au

nom de doctrines à la mode la

nécessaire protection sociale des

d'intervention de l'Etat tout en

maintenant les fonctions essen-tielles que celui-ci remplit. Disons

tre souhaitant une victoire de l'opposition, en 1986, tellement « massire » que le pouvoir ne pourrait « par probité et dignité » que choisir de se retirer.

lité à toute idée de cohabitation, thème qui avait longue-ment occupé les esprits lors de la première journée d'études

Cette déclaration sur la cohabitation a été accueillie

dans le plus grand silence, mais les applandissements sont venns saluer une dernière plarase de l'ancien premier minis-C.F.-M.

citoyens, que celle-ci dott se fonder à la fois sur la solidarité nationale et sur une plus grande participation à son sinancement de ceux qui en

Evoquant les « mois décisifs qui nous séparent des élections législa-tives », M. Barre tient à mettre en garde l'opposition contre cette idée que « l'alternance suffirait pour rétablir automatiquement la confiance - on que - de magnifiques programmes réussiraient à convaincre les Français rendus sceptiques par les promesses ». Nous devons des maintenant,

déclare M. Barre, ne connoître qu'un seul mot d'ordre : gagner avec tous nos collègues de l'opposition sorte que le pouvoir reçoive un désaveu franc et massif et qu'il ne lui reste plus, par probité et par dignité, qu'à en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire se reti-

#### **EDUCATION**

#### Le secrétaire général du SNES donne sa démission

M. Gérard Alaphilippe, secrétaire général du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FEN), a démissionné, mercredi 26 septembre, de toutes ses fonctions au sein du syndicat. Il est remplacé à la tête du syndicat par M™ Monique Vuaillat, qui occupait depuis 1981 le poste de secrétaire générale adjointe. Agrégé de géographie, M. Alaphilippe pourrait retrouver son poste de professeur au lycée Henri-IV à Paris. Membre du

PCF, il détenzit depuis 1967 des responsabilités nationales au SNES.

une détérioration galopante de

M. Alaphilippe a invoqué des raisons personnelles pour expliquer sa démission. Les divergences qui existent actuellement au sein du courant Unité et action, majoritaire au SNES et animé par des militants communistes, pourraient être à l'ori-gine de son départ. Les responsables du syndicat ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter à l'égard du nouveau ministre de l'éducation nationale et du gouvernement.



PROGRAM

american center 261, boulevard raspail 75014 paris

THE **AMERICAN** LANGUAGE

cours/american in v.o. stages intensits à partir du 10 septembre

sessions trimestrielles dès le 24 septembre

week-ends à l'American Cepter

préparation au TOEFL

inscriptions immédiates · renseignements 335.21.50

#### **ANNIVERSAIRE**

● Le 70º anniversaire de la bataille de la Marne. - M. Charles. Hernu, ministre de la défense, présidera samedi 29 septembre au fort de la Pompelle, près de Reims, une cérémonie commémorative des com-bats de la Marne en 1914. M. Jean Laurain, secrétaire d'Etat chargé des Anciens combattants, assistera également à cette cérémonie, Pour le 70° anniversaire de cette bataille. un spectacle son et lumière sera présenté dans la soirée avec le concours de la 10º division blindée retraçant les principaux faits d'armes dont le fort de la Pompelle fut l'enjeu du-

LIVRES .... POLONAIS et livres français

sur la Pologne l'Europe de l'Est

LIBELLA

rant la première guerre mondiale.

Catalogues sur demande

12, me Saint-Louis-en-176e, PAR2S-4º

# ETRAVESERVICE TELEX = 347.21.32

(Publicité) -



L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, ROME

(ITALIE)

cherche pour son Centre de coordination CARIS (système d'information sur les recherches agronomiques en cours) à la division de la bibliothèque et des UN CHARGÉ DE SYSTÈME D'INFORMATION

pour assurer le coordination du système. Qualifications indispensables : dipiôma universitaire en agriculture, sept ans

Custimostoons incospensaures : capacita traversataire en agriculture, copacitat d'expérience dans la recherche agricole ou la gestion de la recherche. Expérience des systèmes de documentation informatisés. Très bonne connaissance de l'anglais, du français ou de l'espagnol et bonne cornaissance. de l'une des deux autres langues.

Traitement : exempt d'impôt, base nette de US\$ 25 672 à US\$ 31 180, fonctionneires non chargés de famille, et de US\$ 27 812 à US\$ 33 772, fonctionnaires chargés de famille, par an plus indemnités et allocations accessoires du système des Nations unies. Engagement initial : trois ans.

Envoyer CV détaillé au plus tard le 15 novembre 1984, en citant  $\epsilon$  VA  $\approx$  850-GiL », à :

l'administrateur du personnel AFP/GIDX FAO via delle Terme di Caracalla Rome (Italia)

Mais aussi tous les instruments, l'édition musicale. 11° Salon de la Musique

Du mercredi 26 au dimanche 30 septembre 1984. De 11 h à 19 h. Hall d'Exposition du Parc Floral. Paris XII. Métro/RER Château de Vincennes. Parking gratuit.

le N° 16 est paru es nouvelles tours de Babel Le Dr Jacques Oudot explique comment se sont édifiées les nouvel les tours de Babel dans lesquelles la communication est impossible. Ces tours sont aussi des milleux culturels isolés : la politique, la publicité l'entreprise... Chez votre marchand de journaux : 25 F.



Au PS: incertitudes mais solidarité avec le gouvernement

# ANS L'OPPOSITION

## la proportionnelle sier après la victoire

et a fait remarencer que couls traient des salaries affeit done pas avoir l'air fant marteler. 2-1-11 to que le libéralisme est ene le socialisme , et ier le souffie de la géné-

ratione social - fut done on de la plepart des miermir. M. Robert Hersent white en lant que perieestopees, pour faire paraissait, bien malé. Aunt, meme mis d'Antiert ensiste sur de comer le monopole matière de lélécommede marire fin à l'intervenat sur la politique indus-M. René Monory prévins it donner aux entreprises se de hommer en toute plupara des interventions at l'obligation dans tropresit l'Etat de protea fashica M. Barre lusreccoent. Les élus de chemit mitter se finer aume rapport in RPR Eux mont pas, sourgentuin,

commiques de M. Rea-

pas règles — ces jounées pales central de permis à l'UDF & pa

- Statistes, connus et june de 11 Dr n'est encore qu'n e

THIERRY BREWE

#### tatouilles politiciennes

Mak & southe idee the cububitation, theme qui mit in seent accupe les esprits tors de la première jouriste

Cette dicheration our la cohabitation a été me dans le plus grand silvace, mais les applaudissenses venue soluce une despiése parase de l'ancien presien tre souliniemet mae victoire de l'opposition et Mis mant - manufar - que le pouvois ne pourrait - parpie deniel » que choisir de se retirer.

mere sur Francia, contrett que celleci datab it. gus stat bauma ignesante ( ) : , reniver ignement (therer centre viner de travell, austrace a mbicar, reduce les a 6 50 50 50 en nombre les modshiles han de l'Étal loui en u ier fouctions essenwiner nach. Desc ger gur mais tratarens THE RESIDENCE PROPERTY OF

THE SUBJECT OF METERS **多 经通用的数据的 电影节点** provides des stantos de THE MASSINGS OF IN THE PARTY. ne Français et aum eris BERRESTERETE ET i, mien enter beier grade est were main's se at the most be statemen period a de male :protection todals 20

a solularii 🗷 e. . . . . . . . . . . . erande perez. - - : - : ement de cos 75 Ta .... T Englishment les a mois defa m in der derent des electors 💘 Barre uem iz: to the Control Control 2.cernance suffice

> ्रित्तार । अप्रदेशक **र क्रिक**न - --- reusstralent. C-profit renduce--- -- -- SeS -tige en en de 🛍 📂 Erre. W. Barre. M. La un teal mot d'ordre:# - Diegues de la pourois reputs mussif et pile par probit

Cest-det

: \_ \_ \_ : omatique :



WAS SECURED A J. Transmit de la Million OF SYSTEME O'INFORMATION Water Space St. 27245 THE PROPERTY OF THE PROPERTY O See Constitution of the Co The second of th

SS 25 872 bills for the control of t and the second of the second SE SECTION OF SUBSECTION OF SU THE MENT OF THE SECOND MERCHANISM CONTRACT OF SERVICE CONTRACT

5:00 X-3





déput d'une vision commune set produit de la vision commune set produit de la vision commune set produit de la set des lignes, cer set details, tous les désacords le se des réglés — ces journées parlons

gresser.

If he faudrait has come has authors over tout est right of he surfaces qui he has barristes qui he has a compair les barristes qui he has a compair les passardiens min mi surrout tes destrotes qui u su experiment. Les giscardicas no pr sents to premier jour, auroles pre-Aicroise electorale de les e patron », out très vie de les ensisons que le reson de M (c enticompris que le reson de M (c enticompris que le reson de M (c enticompris que le reson de M enticompris de la majorité de des de l'I Dr. M. Franças deser secrétaire général du PR. Pour secrétaire général du PR. Pour secrétaire de l'Assentine de l'I Dr. M. Franças de l'Assentine de l'A ein eine pas entere monté à Care Comme si les fidèles de l'arcia se sident de la République perere ient senou ue bent bon le .... >= de slopper qu'à l'ente Co Portement. La demande e M. Lecandes que les présidents mambres de son mouvemen ag.

taires socialistes, comme celles de sité de ne pas oublier en chemin la

ET DANS LA MAJORITÉ

M. André Billardon, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, – dans une intervention qu'il qualifiera plus tard, dans les couloirs, de « ni pessimiste, ni euphorique » — a appelé les députés à serrer les rangs jusque dans l'orga-nisation du travail parlementaire. Selon M= Véronique Neiertz, porteparole du groupe socialiste, qui rapportait ses propos, M. Billardon a estimé que, compte tenu du contexte économique et politique, internatio-nal et national, dans lequel il s'ins-crit, il n'était guère possible de faire un meilleur budget que celui qui a été préparé pour 1985 par le gouver-

Les députés et les sénateurs

socialistes ont réuni, mercredi

26 septembre, à Paris, la première

de leurs deux « journées parlemen

taires » d'automne. MM. André Bil-lardon et Lionel Jospin, respective-

ment président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale et premier

secrétaire du PS, ont ouvert cette

première journée de débats.

M. André Labarrère, ministre chargé des relations avec le Parlement, a

présenté le programme de la session

parlementaire d'automne, qui s'ouvre

le mardi 2 octobre, et qui sera domi-

née, comme à l'accoutumée, par la

Les interventions des parlemen-

discussion du projet de budget.

Le nouveau président du groupe socialiste a souligné que le contexte pré-électoral des dix-huit mois qui précèdent l'échéance de 1986 ne signifie pas que cette période soit moins législative, ou moins politi-que. Il a fixé deux objectifs aux dépurés socialistes aux léputés socialistes : relayer, dans les circonscriptions, les axes politiques définis par M. Laurent Fabius : faire au gouvernement des propositions concrètes pour améliorer la vic des Français. M. Billardon, qui a souli-gné que la solidarité avec le gouvernement est la seule attitude possible et qu'elle n'implique ni fatalisme ni passivité, a affirmé : « Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'une division. - Pour son président. le soutien du groupe au gouvernement doit être complet, utile, constructif

et clairvoyant, surtout dans la nouvelle situation créée par la position du PCF.

M. JOSPIN: le PC est « infidèle »

MM. Jospin et Billardon, ont apporté

la confirmation que les élus du PS

veulent plus que jamais affirmer une solidarité active et sans faille avec le

gouvernement dirigé par M. Laurent Fabius. L'affirmation de cette solida-

rité s'accompagne néammoins, de la

part des parlementaires, d'un senti-

désarroi face aux orientations du pré-sident de la République et de

M. Fabius, après le premier trauma-

Sait tomber un député commentant

les interventions de ses camarades.

Outre les remarques sur la néces-

M. Billardon a suggéré quelques aménagements aux règles de foncment du groupe parlementaire, afin que celui-ci manifeste une active solidarité au gouvernement tout en permettant aux députés de mener leur campagne pré-électorale. Parmi ces mesures figurent, notamment, la recherche d'une « solution d'ordre financier», selon l'expres-sion de M. Neiertz, afin d'inciter les députés à respecter les contraintes d'un « tour de garde » dans l'hémicycle, devenu d'autant plus indispensable que les socialistes constituent maintenant, à eux seuls, la majorité parlementaire :

M. André Méric, président du groupe socialiste du Sénat, à pris la parole, ensuite, avant l'intervention de M. Lionel Jospin, premier secré-taire du PS. M. Jospin a observé que la situation politique est dever plus complexe compte tenu de l'évolution de la droite et du PCF. Il a annoncé qu'il est savorable à la proposition de M. Michel d'Ornano, qui vise à associer l'opposition à la réflexion sur la réforme du mode de scrutin pour les élections législatives (le Monde du 27 septembre). Quant au PCF, M. Jospin a repris

son analyse des raisons qui ont poussé, selon lui, ce parti à renoncer.

les deux sens » entre élus et gouvernement, plusieurs intervenents se sont interrogés sur la « crise d'iden-tité » des socialistes. M. Jospin luimême a paru prendre en compte ment d'incertitude, voire d'un relatif cette interrogation lorsqu'il a affirmé que, derrière les présentations cericaturales, de la part de leurs adversaires, des postions des socialistes. tisme qu'avait représenté l'accepta-tion de la politique de rigueur. « Encéphalogramme négatif », laisune « vraie question » était posée à laquelle il a souhaité que les socialistes réfléchissent.

justica sociale, sur la politique de communication de l'exécutif, sur

l'importance d'une solidarité « dans

- Jeudi 27 septembre, les journées parlementaires socialistes doivent se conclure avec la venue de MM. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur, Pierre

pouvoir ». « Nous, socialistes, a

ajouté M. Jospin, nous continuons

par le peuple en 1981. Eux sont insidèles au mandat que leur a

A ce propos, plusieurs partici-pants à la réunion ont rapporté que M. Jospin a reconnu que, si les déci-

sions des socialistes sont caricata-

rées par leurs adversaires, il y a,

néanmoins, derrière cette caricature

une « vraie question » sur l'identité des socialistes. M. Jospin estime que le PS devrait y réfléchir, il a précisé

que le président de la République et le premier ministre sont du même

donné le peuple en 1981. »

assumer la responsabilité confiée

Bérégovoy, ministre de l'économie et des finances, Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat chargé du budget, et Laurent Fabius. Une large part des travaux de cette seconde journée devrait être consacrée au projet de budget pour 1985.

A l'évidence, ce projet de budget ne peut guère susciter l'enthousiasme dans, les rangs socialistes, notamment en matière de justice sociale. Néanmoins, les commissaires socialistes de la commission des finances, tout comme M. Billardon, qui jugent leur marge de rvre très limitée, estiment inutile de déséquilibrer ce texte par des modifications avant valeur de symbole. Pour les commissaires socialiste, une mesure comme l'augmentation de la taxe intérieure sur les l'opinion un effet négatif de toute facon intéversible.

Quant au prélèvement de 3 milliards de francs sur les ressources des collectivités locales, qui provoque le mécontentement des élus socialistes comme de caux de l'opposition, les membres socialistes de la commission des finances font remarquer qu'ils n'ont guère la possibilité de trouver un « gage » de 3 milliards qui leur permette de proposer, par amendement, la suppression de cette mesure. Ils souhaitent donc qu'une initiative vienne du gouvernement,

même si l'un de leurs collègues sénateurs, M. René Régnault (Côtesdu-Nord), souhaite, lui, amender le projet de loi de finances.

En somme, comme le résume un responsable socialiste de l'Assemblée nationale, « ce projet de budget nous brûle les doigts. Nous repassons le plateau au gouvernement le plus vite possible ». Les députés socialistes pourraient néanmoins demander au ocuvernement de modifier les dispositions relatives aux ctions d'impôt liées à l'acquisition d'un logement à usage locatif.

JEAN-LOUIS ANDREAM.

#### M. Regnault demande la suppression du prélèvement sur les collectivités locales

M. René Regnault, sénateur so-cialiste des Côtes-du-Nord, nous a remis, à l'occasion des journées parlementaires socialistes, un texte inti-tulé : «Les collectivités territoriales face au budget 1985 de l'Etat», dans lequel il observe, notamment, que la réduction des prélèvements obligatoires de 1 point, «dans l'absolu, ne signifie pas grand-chose dans l'esprit des gens» et qu'elle est assortie de « mesures consequentes qui interrogent les élus territoriaux planchant - devant leur propre copie budgétaire. M. Regnault re-grette la suppression du 1 % soli-

fiscalisation des dépenses sociales - passait plutôt bien dans l'esprit des contribuables». M. Regnault qualifie, encore, de « disposition inmpréhensible» le prélèvement de 3 milliards de francs, prévu par le projet de budget, sur les ressources des collectivités locales. «Si l'Etat, continue M. Regnault, retient par devers lui 2 % du montant du produit fiscal voté par les assemblées territoriales, celles-ci seront, inévitablement, obligées d'assurer l'équilibre réel de leur budget et celui de

darité », qui - début d'une leur trésorerie : elles devront votes une augmentation de 2 points supplémentaires. Or les impôts locaux sont décomptés dans les prélèvements obligatoires; une telle disposition serait d'un effet nul, d'un produit négligeable par rapport aux buts fixés et, pourtant, elle risque d'entraîner un mécontentement, un refus unanime des maires. »

> - Il faut rapporter cette mesure, estime M. Rognault, pour ma part, avec mes camarades parlementaires socialistes, j'entends négocier ce point avec le gouvernement.»

i

#### Programme législatif allégé

M. André Labarrère, ministre chargé des relations avec le Parlement, a expliqué devant les parlementaires socialistes que le premier ministre souhsitait & un programme législatif pas trop chergé ». Outre la discussion budgétaire, qui commence le 16 octobre pour la première partie du projet de loi de finances, le Parlement devrait examiner, au cours de la session d'automne, une trentaine de textes, d'importance inégale,

selon le programme présenté par M. Labarrère.

Parmi les textes qui devraient venir au Parlement en première lecture lors de cette session, figurent notamment (soit comme textes déjà déposés, soit comme textes en voie d'adoption par le conseil des ministres) les projets sur l'application de la décentralisation à l'éducation nationale (qui comprend les dispositions sur l'ensei-

gnement privé); sur la famille, sur l'enseignement agricole privé, sur l'autocontrôle des sociétés, sur le recouvrement des pensions alimentaires, sur l'organisation de l'archipel de Saint-Pierre- et-Miquelon. Selon le programme présenté par le ministre, les projets de loi sur la famille, l'éducation, l'enseignement agricole privé et l'autocontrôle des sociétés devraient être

adoptés définitivement lors de

Outre ces projets de loi (d'initiative gouvernementale) figurent au programme de la session trois propositions de loi (d'origine parlementaire), dont l'une, émanant de M. Bernard Schreiner, député socialiste des Yvelines, vise à compiéter la loi sur les réseaux câblés.

Enfin figurent au programme au moins deux débats, l'un sur le budget national, l'autre, traditionnel. de politique étrangère.

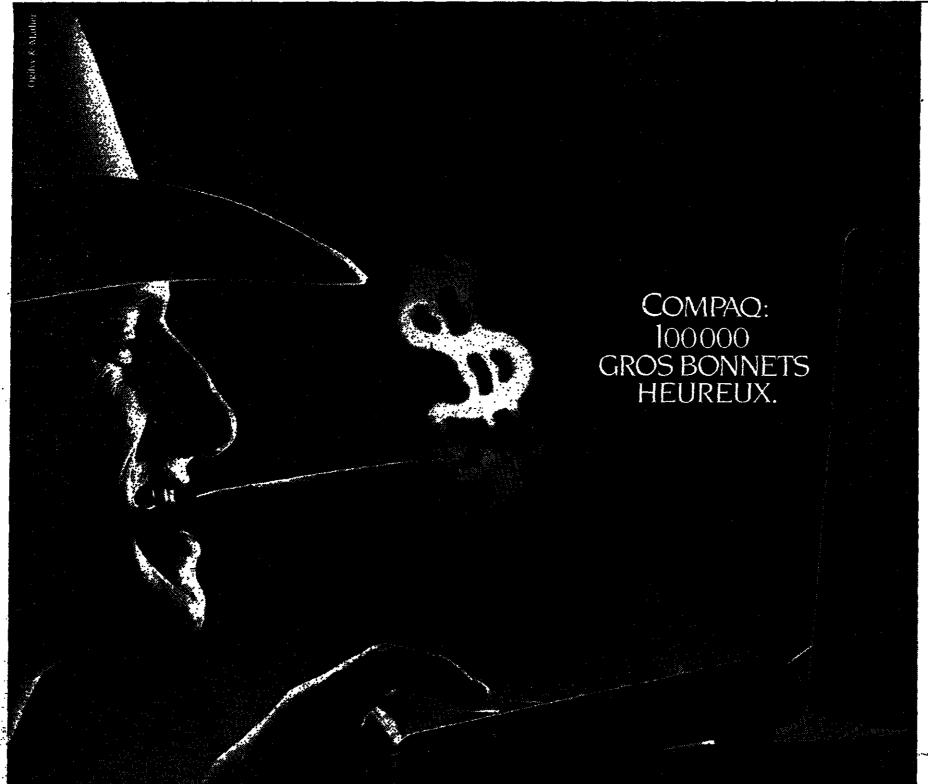



est même possible de rencon des Texans qui pensent au bonheur de leurs prochains. Ainsi, COMPAQ, une ieune société d'informatique établie à Houston, vient de faire 100.000 heureux que américaine : les 100.000 acquéreurs en un an et demi des micro-ordinateurs por-tables COMPAQ. Bien sût, tous ces chefs d'industrie, ces gérants de sociétés, ces dirigeants de cabinets d'affaires sont trop pressés, leur temps leur est trop compté (en dollars) pour qu'ils le perdent à manifester leur ioie. Mais ils sont satisfaits de leur choix.

D'ailleurs COMPAQ a tout fair pour au'ils le soient.

 Pour la première fois, des micro-ordinateurs portables n'ont pas vu leurs perormances allégées pour la nécessité du (iusqu'à 10 méga-occets avec unité de disure anti-choes), leur écran qui peut traiter à la fois textes et graphiques comp IBM de haure résolution - 2 soécificirés COMPAQ - leur inscropt lo bits leur assurent un niveau de perfor mance presque sans équivalent chez les meilleurs ordinareurs de bureau. Par sa parfaire compatibilire avec ITBM PC, COMPAQ est devenu la référe matière. Ainsi, les utilisateurs COMPAO ont-ils accès direct et sans modification aux meilleurs programmes d'applications professionnelles, aux grands standards industriels (LOTUS 1-2-3, MULTI-PLAN, WORD...) et aux tout derniers logiciels intégrés (Symphony, Frame-

Enfin, en même remps que les porta-bles, COMPAQ introduit en France une nouvelle gamme, les ordinateurs de bureau COMPAQ DESKPRO, conçue ouslité et dorée de nouveaurés rechnolo giques exclus

COMPAQ: une volonté bien délibérée de conquérir l'avenir. Si vous partagez cette volonté, con-tacrez: COMPAQ France - 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré - 75008 Paris. Tal. (1) 266.90.75.

SICOB NIV: 2. ZONE B. Nº 2207

*COMPAQ* 

L'ORDINATEUR QUI A EMBALLE L'AMERIQUE

#### M. MARCHAIS : « SI LES FRANCAIS SANCTION-NAIENT LA GAUCHE EN 1986 LE PCF N'EN SERAIT PAS RESPONSABLE >

M. Georges Marchais a été interrogé, le mercredi 26 septembre, sur France Inter, au sujet des propos de M. Lionel Jospin, selon lesquels les députés communistes ne sont pas fidèles au mandat que les électeurs leur avaient confié en 1981. «La sidélité est de notre côté, et l'infidélité aux engagements pris est du côté du Parti socialiste, a déclaré le secrétaire général du PCF. Il suffit de comparer les textes que nous avons signés ensemble et la réalité de la politique socialiste aujourd'hui.»

«Sur les questions-clés qui préoc-cupent les Fançais – celle du chômage, celle du pouvoir d'achat des travailleurs, des questions touchant aussi à la qualité de la vie : école et autres, – la gauche n'a pas tenu les engagements qu'elle avait pris. a dit M. Marchais. Selon le secrétaire général du PCF, «le gouvernement,aujourd'hui, mène une politique qui sert les intérêts du patronat mais comme M. Gattaz n'en a jamais assez, il en veut davantage

A propos de la décision du Parti communiste français de ne pas participer au gouvernement de M. Laurent Fabius, M. Marchais a déclaré : Effectivement, nous avions un pied dedans, un pied dehors et nous en avons, sans doute, subi les conséquences électorales, mais nous avions choisi d'essaver de faire tout ce qui était en notre possible pour changer les choses. A partir du moment où nous considérons que nous ne pouvons pas le faire, nous sommes contraints à ne pas partici-per au gouvernement. - Il a ajouté: Si, par malheur, en 1986, les Françaises et les Français sanctionnaient la gauche et ramenaient la droite en position d'être majoritaire à l'Assemblée nationale, ce ne sera pas le Parti communiste qui serait responsable, ce sont ceux qui gèrent actuellement les affaires du pays. » M. Marchais a souligné : « Nous ne sommes pas dans la majorité, nous ne sommes pas au gouvernement. »

Au suiet du mode de scrutin pour les élections législatives de 1986. M. Marchais a souligné que « le président de la République a pris un engagement devant les Français » et qu' « il commence à être urgent d'en discuter (...) sans combinaisons, sans magouille, sans discussions entre états-majors politiques, à l'Assemblée nationale (...), dans la

Le secrétaire général a indiqué, d'autre part, que M. Pierre Juquin avait participé, le 25 septembre, à la réunion hebdomadaire du bureau politique du PCF. « Il arrive effectivement qu'entre ce que je dis et ce que lui dit il y ait des choses qui ne vont pas du tout dans le même sens - c'est une affaire qui nous concerne, - mais, jusqu'à preuve du contraire, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, n'a été prise à l'égard de Pierre Juquin », a précisé M. Marchais. Il a observé que • ni le bureau politique, ni, non plus, le comité central » n'ont « suivi » M. Juquin dans sa mise en question de la pratique du centralisme démocratique au sein du PCF.

M. Marchais a exprimé, enfin, le souhait que Jacques Abouchar, le journaliste détenu en Afghanistan, soit libéré dans les meilleures conditions et le plus vite possible ».

#### DÉMISSION DE M. DUMONT SÉNATEUR COMMUNISTE **DU PAS-DE-CALAIS**

M. Raymond Dumont (né le 13 octobre 1925 à Saint-Léonard, dans le Pas-de-Calais) a décidé de prendre sa retraite et de se démettre de son mandat de sénateur du Pasde-Calais. Militant communiste depuis 1944, cet ancien instituteur a été conseiller municipal de Saint-Etienne-au-Mont, de 1959 à 1965.

[Membre du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais depuis 1973, M. Raymond Dumont, qui fut membre du comité central du Parti communiste français de 1964 à 1979 et secrétaire de la Fédération communiste du Pas-de-Calais de 1964 à 1977, était entré au Sénat en remplacement de Léandre Letoquart, démissionnaire, en octobre 1978. Réélu aux élections sénatoriales de septembre 1983, il sera remplacé au Sénat par le suivant de la liste communiste M. Jean-Luc Bécart, né le 23 août 1947, maire d'Auchel. – (Corresp. /]

■ M= Pinard à la tête de la Grande Loge féminine. - Cadre supérieur dans une société de publicité, M= Nicole Pinard, qui est agée de cinquante-huit ans. a été élue grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, au cours du convent qui s'est tenu du 21 au 23 septembre. Mm Pinard succède, pour un an, à Mª Pauline Salmona.

#### Le communiqué du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni mercredi 26 septembre sous la présidence de M. François Mitterrand. Au terme des ses travaux, le communiqué sui-vant a été publié :

#### DOMICILIATION **DES ENTREPRISES**

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté au conseil des ministres un projet de loi modifiant l'ordonnance du 27 décembre 1958 relative au registre du commerce et des sociétés. Ce texte a pour objet d'alléger les obligations de domiciliation auxquelles sont soumises ies entreprises nouvellement créées.

Le siège de ces entreprises pourra désormais être installé provisoirement, dans des conditions respectant le droit des tiers, au domicile du hef d'entreprise ou de l'un de ses dirigeants. Il pourra également être installé dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises.

Le projet met ainsi en œuvre l'une sures arrêtées par le conseil des ministres du 29 août 1984 pour favoriser la création d'entreprise en moins d'un mois.

#### DÉCENTRALISATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a présenté au conseil des ministres un projet de loi portant modification des dispositions relatives aux transferts de com-pétences entre l'Etat et les collecți-

Ce projet concerne principalement le domaine de l'éducation. Il met en œuvre les orientations défi-nies par le conseil des ministres du 12 septembre 1984. Son texte définitif a a été arrêté qu'après une large concertation avec les parties concer ées et notamment avec les associations d'élus locaux.

Le projet comporte en outre des dispositions relatives à d'autres transferts de compétences, concernant notamment certaines dépenses

Pense *Castrol* 

AUSTIN MINI E

ROVER 2000 S

**AUSTIN ROVER** 

DU 24 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 1984

d'aide sociale et les dépenses de jus-

Il sera soumis au Parlement en temps utile pour être voté au cours de la prochame session.

Ses dispositions entreront en vigueur à partir du le janvier 1985 et de façon échelonnée sur l'ensemble de l'année.

#### CONVENTIONS INTERNATIONALES

Le ministre des relations extérieures a présenté au conseil des ministres quatre projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de conventions internationales :

-- L'accord franco-chinois du 30 mai 1984 a pour but d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Il devrait, comme l'accord franco-chinois sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé le ne jour à l'occasion de la visite officielle en France du premier ministre chinois, contribuer à favoriser l'activité des entreprises francaises en Chine, en leur apportant la certitude de règles fiscales stables et

La convention francotchécoslovaque du 10 mai 1984 permettra la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires par les juri-dictions française et tehécoslovaque et leur exécution par les autorités de chacun des deux pays ;

- L'accord franco-portugais du 3 avril 1984 concernant l'utilisation par la France de certaines facilités dans la région autonome des Acores a pour objet de permettre à notre engins balistiques sans tête nucléaire qui sont tirés dans la zone atlantique partir du centre d'essais des

La convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation a pour objet de préciser, dans le domaine du droit inter-national privé, les règles qui régissent les relations entre des particuliers on des sociétés dans le cas où un contrat est négocié ou conclu par un internédiaire.

#### LES INITIATIVES POUR L'EMPLOI

Le premier ministre a saisi le conseil des ministres d'un ensemble d'initiatives visant à combattre le chômage et à permettre la modernisation du pays.

Présentées par les ministres de l'économie, des finances et du bud-get, de l'éducation nationale et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ces mesures portent notamment sur les points

#### L - Initiatives en faveur des

Il s'agit de faire en sorte que, d'ici à la fin de 1985, tout jeune de moins de vingt et un ans puisse se voir offrir une formation ou un travail. que celui-ci soit un emploi dans une entreprise ou un travail d'utilité col-

Dans ce but :a) L'ensemble des actions de formation en direction des jeunes sera

renforcé. . - L'accord entre les partenaires sociaux sur la formation en entreprise sera mis en œuvre. Il permettra à deux cent mille iennes de nius d'être accueillis en stage en entreprise ou sur des contrats d'adaptation ou de qualification;

~ Cent mille stages nonveaux d'initiation à la vie professionnelle

seront mis en place; ~ Soixante mille jeunes supplémentaires bénéficieront des actions de formation initiale développées par l'éducation nationale, et vingt mille jeunes diplômés par la voie de l'apprentissage poursuivront cette formation en vue de se spécialiser ou d'obtenir un diplôme voisin:

- Les entrées dans les instituts niversitaires de technologie et dans les écoles d'ingénieurs seront accrues de 10 à 15 % à la rentrée

- b) Une action d'envergure sera engagée en vue de mobiliser les

PRIX SPÉCIAUX SALON

**SUR MODÈLES 85** 

31.000F

(soit -2.600 F)

35.500 F (soit -2.800 F)

47.000 F

jeunes chômeurs à des tâches d'utilité collective.

- Les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations pourroni proposer des travaux d'utilité collective aux iennes chôments. Ces travaux dorneront lieu à une rémunération maximale, pour une activité à mi-temps, de 1700 francs par mois, prise en charge par l'État à hauteur de 1200 francs;

- L'action des associations de jeunes volontaires pour le développement du tiers-monde sera encoura-

c) Des jumelages entre établissements scolaires et entreprises seront systématiquement recherchés.

Les conventions conclues à cet effet porteront aussi bien sur le développement de formations alter-nées que sur l'intervention de l'éducation nationale dans la formation permanente. Elles permettront une meilleure connaissance par les élèves de la vie professionnnelle et des technologies modernes et, par conséquent, une meilleure orientation vers les enseignements scientifiques et techniques.

d) Un fonds - Initiatives jeunes sera créé dans chaque département en vue de soutenir les projets lancés

#### II. – Initiatives pour l'emploi et la formation des salariés, le déveoppement économique et les expor-

a) Le gouvernement suit avec attention le déroulement des négociations engagées depuis le mois de mai dernier par les partenaires sociaux sur les conditions d'emploi. Dès leur conclusion, qui doit intervenir fin novembre, il prendra les ini-

tiatives nécessaires. b) La formation professionnelle interne aux entreprises devra faire un . bond en avant ». Une consultation des partenaires sociaux sur les conditions d'un effort massif de formation des salariés pour faire face au défi des nouvelles technologies sera organisée dans le cadre des

c) Les dispositions déjà arrêtées en vue de faciliter la création d'entreprise sont concrétisées dès aujourd'hui par la présentation du projet de loi permettant de situer le siège social des sociétés nouvelles an domicile du créateur; elles seront complétées par l'élaboration d'un statut simplifié de société à un seul associé (société unipersonnelle).

Le dispositif d'aide aux chômeurs réateurs d'entreprise sera amélioré de trois manières :

- Le droit des intéressés à l'aide sera ouvert sous les seules conditions de l'existence d'un droit à indemnisation au titre du chômage et du dépôt d'un projet de création d'entreprise;

- Le remboursement de l'aide ne sera pas demandé, en cas d'échec du projet, au delà de la diminution des indemnités restant à servir en cas de retour au chômage :

- Le montant de l'aide sera

majoré. d) L'effort de mobilisation vers l'exportation, dans lequel nos entre-prises se sont largement engagées, sera poursuivi. Diverses mesures sont prises pour faciliter la concluson du contrat d'exportation en devises. En particulier, les exportateurs pourront couvrir leurs risques de change en se rapprochant d'emprunteurs français endettés en devises. Par ailleurs, un effort important sera consenti pour le important sera consenti pour le veloppement de nos exportations de services, et notamment de ceux comportant le plus de « matière

Les activités touristiques seront favorisées par un accès plus large aux financements bonifiés des résidences de tourisme qui contribuent à l'entrée de devises.

e) L'activité économique, et notamment celle du bâtiment et des travaux publics, sera soutenue par le dépôt prochain d'un projet de loi ouvrant une nouvelle tranche du Fonds spécial de grands travaux : à partir d'un montant de 6 milliards de francs de subventions, elle permettra la réalisation échelonnée d'environ 16 milliards de francs de

#### Nominations militaires

Sur la proposition du ministre de la défense, M. Charles Hernu, le conseil des ministres du mercredi tions et les nominations suivantes :

ral d'armée, les généraux de corps d'armée Pierre Multon et Jean Grillot; général de division, les généranx de brigade Georges Fournon et Paul Cavarrot ; commissaire général de division, le commissaire général de brigade Ange Benvenuti ; général de brigade, les colonels du génie Mathieu Ceccaldi, nommé directeur des travaux et des services de la direction des centres d'expérimentation nucléaire; des transmissions Raymond Manicacci de l'infanterie Jean-Pierre Legros; et de l'artillerie Jean Fort, nommé adjoint au général commandant la 11º division militaire territoriale; commissaire général de brigade le colonel Pierre Pascand.

Est nommé commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien le général de

• ARMEMENT. - Sont promus ingénieur général de In classe de l'armement, les ingénieurs généraux de 2º classe de l'armement Yves Garnier, Pierre Capion et Pierre Amy; ingénieur général de 2º classe de l'armement, les ingénieurs en chef de l'armement Paul Costa et Jacques Vedel.

Sont nommés contrôleur général des armées en mission extraordi-naire, l'ingénieur général de le classe de l'armement Claude Engerand, et directeur de l'armement terrestre l'ingénieur général de 1<sup>st</sup> classe Noël Playe.

contre-amiral les capitaines de vais-seau Régis Merveilleux du Vignaux et André Nougues, nommé major général du port de Cherbourg et adjoint logistique du préfet mari-time de la 1<sup>re</sup> région maritime.

4º région militaire.

#### Mesures individuelles

Sur proposition du premier ministre :

Sur proposition du Garde des ceaux, ministre de la justice :

982.05.32 M 78 : MANTES-LA-JOLIE. Route de Dreux. 477.28.08 M 78 : MAUREPAS. 29, rue de Chevreuse. 050.04.63 M 91 : ÉTAMPES. Route de Pithiviers. 494.90.00 M 91 : MUVISY-SUR-ORGE. R.N. 7, 4 bis, av. de la Cour de France. 921.55.20 M 92 : BOULOGNE-SUR-SEINE. 77, av. Pierre Grenier. 609.15.32 M 92 : CHÂTENAY-MALABRY, 53, ex. de la Division Leclerc. 661.04.10 E 92 : COURSEVOIE. 88, bd de la Mission Marchand, 788.78.00 E 92 : LA GARENGE-COLOMBE 49, bd de la République. 781.91.81 # 92 : LEVALLOIS-PERRET. 25, rue P. Vallant-Couturier. 757.90.24 # 92 : LEVALLOIS-PERRET. 116, rue du Pdt Wilson. 739.92.50 # 92 : MALAKOFF. 166, gv. P. Brossolette. 655.52.10 # 92 : NANTERRE. 36, av. Lénine. 724.64.91 # 93 : ALILNAY-SOUS-BOIS. 10-14, rue Jules Princet. 886.60.08 # 93 : PANTIN. 55, sv. Edouard Vaisant. 84527.37 E 93 : VILLEMOMBLE. 13, sv. Gallieni. 528.31.11 E 94 : ALFORTVILLE. 173, rue Véron. 375.18.58 E 94 : IVRY-SUR-SEINE. 33-49, av. de Verdun. 67213.45 E 94 ; LA VARENNE-ST-HILAIRE. 4, av. du Châtagu. 883.15.68 E 94 ; LE PERREUX. 82, bd d'Alsace-Lorraine. 324.41.85 E 94 ; NOGENT-SUR-MARRE. 44, Grande-Rue Charles de Gaulle. 873.68.90 E 94 ; SAINT-MAUR. 25 bis, av. de la Varenne. 883.08.68 E 94 ; VILLENEUVE-ST-GEORGES. 190, rue de Paris. 382.02.66 # 94 : VINCÉNNES. 18, ev. de Paris. 328.64.56 - 14, rue du Lieutenant Quennehen. 328.70.56 # 95 : ARGENTEUNL, 98, bd Jean Allemane. 960.70.74 # 95 : MONTMORENCY. 12, av. G. Clemenceau. 964.21.93 # 95 : PONTOISE. 10, rue Seré Depoin. 032.55.55 # 96 : SAINT-OUEN-L'AUMONE, 16, rue de Paris. 037.00.72 ET CENTRES COMMERCIAUX : Rosmy, 528.47.10, Arcades Mont d'Est. 395.18.18. Crétell Soleil, 207.59.89 Et pour les autres ents : tél. (3) 982.09.22

26 septembre a approuvé les promo-• TERRE. - Sont promus géné-

brigade Jean-Marie Lemoine.

• MARINE. - Sont promus

• SANTÉ. - Sont promus médecin général avec rang de général de brigade, les médecins chefs de classe normale Charles Lombard et Régis Forissier, nommé directeur adjoint du service de santé de la

Est nommé directeur du service de santé de la 2º région aérienne, le médecin général André Le Mer.

Le conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes:

- M. Jean Teillac est nommé haut commissaire à l'énergie ato-

- M. François Garcia est nommé conseiller d'Etat.

Et beaucoup d'autres prix spéciaux Salon chez Austin Rover.

Par exemple METRO TURBO 49.900 F au lieu de 57.800 F (soit -7.900 F).
Offre valable pour toute commande du 24.9 au 14.10.
\* Prix tarif au 31.07.84 sur modèles 85, peinture métallisée en option.

75 : PARIS 5°. 196, rue St-Jacques. 325.88.10 🗷 76 : PARIS 6°. 11-13, rue Lobineau. 326.94,09 🗷 75 : PARIS 12°. 12, piace d'Aligre. 343.55.00 🗷 75 : PARIS 14°. 25 bis.

rue Boulard. 322.35.50 75 : PARIS 15" 56, rue Fondary. 579.81.51 75 : PARIS 16" 21 avenue Kléber. 500.65.19 75 : PARIS 16" 62, rue St-Didler. 563.88.00 75 : PARIS 17". 30, rue de Tilatt. 380.55.11 75 : PARIS 17". 11-13, rue Boursault. 293.65.65 75 : PARIS 17". 53-55, av. de St-Ouen. 228.30.70 75 : PARIS 17". 237, bd

Pereira. 574.82.80 M 75 : PARIS 194. 42, qual de la Loire. 607.15.03 M 75 : PARIS 204. 54, rue Beigrand. 384.81.00 M 77 : FONTAINEBLEAU. 111, rue de France. 422.51.86 M 77 : MEAUX. 20, rue Henri-Dunant. 025.28.11 M 77 : MELLIN. 9, route de Nangis. 439.31.61 M 77 : TORCY. 47, rue de Paris. 006.35.89 M 78 : CONFLAKS-

STE-HONORINE, 28, rue d'Herblay, 919,74.21 & 78 : LE PERRAY-EN-YVELINES, 15, rue de Chartres, 484.97,90 & 78 : MAISONS-LAFFITTE, 14 bis, rue de la Muette.

k Monde

• Pierre ine a écrit <sub>garquable</sub> shie de fallimard. atti une passion plongée da is milieux litterum

d siècle. 100 or cutte an in CAND ST CHUZ later total field 101 271 2 24 104 14 THE THE PERSON NAMED IN

the same regard size to the same of the sa Constima Control COCOR

Mic

ertern bei in ableben

es de Carres de Server ses de philosophes de ligad le Carpus des constitues de la carpus des constitues de la carpus de la had be corpus uses and doke and the fram, alse, qui doke and The formula dest une Tanta - emale .

- Larrer nice est diamignati Latternie est manuscation de la contracte de la manifestation conductes. Depuis de la tradicion par la contracte est perdun de la tradicion par la contracte est perdun de la travay en plus de quantitation de la contracte de la travay en plus de quantitation de la contracte de la contra

Reger to de résistance. De resistance marche. Est-ce que mont de Section of Pas ? Nous event to the last Le France peut-être se mais la l'étracie mais, à l'étracie mai e important Connect seront présentée et

2777

la neui premiers titra 

neone des lois civiles de Encres Sandamentaux de de Simon Lingue 525 p., 135 F.J 57 525 p., 135 F.) Su Palais Royal, de (43 Centagrel (1841) De la peine de mort en ma-

considue, sum pe semple considerate et de la justice ce François Guarda de Proposition de la justice muers de l'abbé de l'Este. A paratire le 24 octobre

De l'égalité des deux secte.

Ce françois Poulain de le Barrs : : 673). Stockion du système de Pierre-Simon La Diace (1736).

Gelogues sur le commande des biés de Ferdinand GeLIVRES

ministres

टा विकास संपत्त-

a territor;3:23. publics et les 1. proposer des TEL STITESHOT

S. LINCOLL SOLL

PÉRIGRÉTALISM

Mittelt & Ca-MAN PAT TION.

Eur à bourque

amorializors de

ar ic developpe-

f JCF2 Charter.

onite etablisse-

deprises serons

conclues à cet

a ben ser is

FERELWICH BLIEF-

estico de i equ-

WE IS CHITCHE

enmetteont use

STACE DE! IES

assissancile ci

dernes et, par

Heure weren.z-

MAN MICELLY.

patives jetines -

a dependence:

s projets andes

our l'employ et

nt his exper-

WALL THE PARK

HERE GET DERIV

mas in This de

S. Barticeges

INDEX C STIFLE

海 主动 水红 6

Minister Color

EN CENTS INTE

L'ar commune

Maria De S

SHAME! IN CAR.

BAT WARE TAKE

the later of the l

W 47 1 150

cherches

con Les Contesto della arreles en vice de parinter la création de conteste des propositions de situer le siègne social cos création de situer le siègne social cos création nouvelles au commente de conteste de c

en La dran de imierosés à l'aide

Series de la condition de la c

sera and comment de l'aide ne sera and comment de destination des indiament de l'aide ne servir en eas de retour

- Le morauta de l'aide sera

ma orê

on the second se

some price of a star la conclusion en action of the conclusion of containing en devices. En of the containing expona-tions of the containing of the containing en-

Ce .... : e : se reoprochant

de transporte de la constant de la c

des lere

Caraca and the caracatinepent

Communication of the statement par le communication of the statement of th

Partition of the management of the per-

Silo perspecial and a silo perspecial and a silo silo france de
tray and

Mominations militaires

Sur la en main au la ministre de

● TEA ... - 5 1 thank gine

rai d'armen in primier de comp

टी बन्हरू कर कर के प्रतिकार है जिस्सा होती

Ax série e e e e en la géné Paul Common et august fournon et Paul Common et august géneral

de 1000 mastire général

de anna gental de trait and and gene

Manife directeur

des trans : in service de la

Cure de la companiente

The contraction

Rayman Maria de l'infantele Jean-France and de l'artillere

fear form and an good

A consider mile

faire temme a commissaire gene

Tal us begand a soluted Please

Est Warre Commercial supp

The ar are a many dans is the

Bank de general de

• ARMER ENT - Son

eneral de la mer les ingrandes des ingrandes

Comment inginity

Sant marrie artisteut gened

the arms of the

edition of the second of the s

E-service de l'armente de l'arm

The Court of the C

Sont French

Sont French

Land Street Street

Charles and

ACTION OF THE PROPERTY OF THE

5 Sun around

Son promotion of the property of the property

State of the state

2. A secretary de receptor de service 2. A secretario de receptor de receptor

Mesures individuelles

Fig. 1.752.1 des recentes s

30 15 7 35

Sala Salamana du promis

School of the second William Strain S

TO THE STATE OF TH

time in a man a maritime

Par College State

By game former and amount

\_\_\_\_oics.

ACRES IN MEDICAL SE SECURIO

Table Co.

Fastiu-

# Le Monde

# **Cher Gaston!**

• Pierre Assouline a écrit une remarquable biographie de Gaston Gallimard. C'est aussi une passionnante plongée dans les milieux littéraires du siècle.

UAND on entre au siège des Editions Gallimard, on adopte tout naturellement une attitude courtoise et modeste, comme une pieuse héroine se pare d'un voile au seuil d'une église. Dans ce panthéon de la littérature où s'impose - la tradition du chuchotement inaugurée par le timbre faible de Jean Paulhan, on se parle à mots couverts (car on en connaît le prix) et avec ce brin de réserve que confère la certitude d'avoir pour soi un morceau d'éternité. Aussi l'institution voit-elle, dans l'étranger à la confrérie, une source potentielle de désagréments. Une question précise lève des regards blessés ; une confidence anodine se dispense comme un secret : l'- extérieur - compte tant d'esprits

Le silence règne sur les discussions des grands prêtres du comité de lecture. Un dialogue entre occupants de la maison s'échange dans un bourdonnement de conclave. De ces murmures se détachent des bulles qui éclatent, avec des effets cristallins, dans la tiédeur des lieux : Claude! Antoine! Christian! Ainsi les fidèles désignent par leurs pré-nons, conformement à une autre tradition, les patrons, ces disciples souvent henreux et héritiers, parfois agacés, du père et grand-père fonda-

Cher Gaston! Mort il y a presque neuf ans, il génère encore l'esprit maison, les mystères Gallimard et les grandes ombres glorieuses. Que connaît-on du commandeur qui règne, dieu lare multiple et discret, sur le plus prestigieux catalogue de l'édition française? Peu de chose, rien, en somme. Refusant d'écrire ses Mémoires, le célèbre magicien

La ténacité de Pierre Assouline la connaissance du milieu acquise par ce journaliste littéraire et ce conseiller d'édition, lui ont permis de lever un coin de voile de la statue. Au terme d'une rigoureuse enquête, avec ce que cela comporte de recherches d'archives, d'enregistrement de témoignages, de vérifications - et l'on peut douter qu'il ait obtenu une aide empressée rue Sébastien-Bottin, - Pierre Assouline a écrit une remarquable biogra-phie de Gaston 1". Certes, auteur d'une biographie de Marcel Das-sault (1), il n'en était pas à son coup d'essai. Mais démèler l'écheveau d'une vie tout entière consacrée à la publication de la grande prose exi-geait plus de subtilité que de retracer la carrière d'un capitaine d'industrie, d'un pilier du Casé du commerce dont les propos font le bonheur des gazettes.

#### Un esthète raffiné

Comment devient-on Gaston Gallimard? En naissant au bon endroit, cela va de soi. L'événement se produisit le 18 janvier 1881, à Paris, au domicile de Paul Gallimard, riche bourgeois, amateur de beaux livres, de belles peintures - il était un familier de Monet et de Renoir - et de jolies semmes. Paul partage ses qualités d'esthète raffiné avec son fils, qui, maigré ou à cause d'elles, dirait Freud, nourrit de noirs ressentiments à l'égard d'un père aussi léger qu'absent. La famille, d'origine bourguignonne, et non auvergnate comme la rumeur le propage on ne sait pourquoi, détenait sa for-tune d'un grand-père, un ouvrier chaudronnier si doué pour les affaires que son petit-fils Gaston vint au jour à l'état de rentier.

Lorsqu'il quitte le lycée Condor-cet, où il s'est fait un ami, Roger Martin du Gard, et où il a fréquenté des condisciples appelés aussi à devenir célèbres, le jeune Gallimard assume un destin de dilettante jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ce dandy, qui adopte pour la vie les costumes bleu marine et les nœuds. papillons du même ton, tenue convenant à toutes les situations mondaines, cet ami des arts et des lippe, Gide, Roger Martin du Gard, femmes, cet amateur de théâtre et Valéry, etc. : de quoi faire rêver tout de bons restaurants, décide soudai- éditeur débutant...



nement de s'employer. Il assure le secrétariat d'un parlementaire, puis celui de Robert de Flers et croise l'aimable Proust entre deux fumiga-

Puis en 1911, des écrivains en révolte contre les concessions du temps et regroupés autour de la Nouvelle Revue française, qui vient de naître (1908) - Gide, Jean Schlumberger, Jacques Copeau, Henri Ghéon, notamment - invitent Gaston à entrer dans leur cénacle. lls entendent, en effet, lui confier la gérance d'un • comptoir d'édition •, prolongement logique de la revue. Gallimard est suffisamment • épris de littérature pour placer la qualité avant la rentabilité » et assez sortuné pour participer au capital avec Gide et Schlumberger. Avec Gaston, viennent ses « amis de riche bohème . Jacques Rivière, Valery Larbaud et le poète Léon-Paul Fargue. Les premiers livres ont pour auteur Claudel, Charles-Louis Phi\* Dessin de BÉRÉNICE CLEEVE

Le dilettante fait place au découvreur de génie qui entre dans la légende de l'édition. Car, avec Gaston Gallimard, Pierre Assouline fait revivre dans son livre foisonnant plus d'un demi-siècle de l'aventure éditoriale dont le plus malin ou le plus retors, le plus doué en tout cas, fut Gaston. Entre deux parties de football, il a déjoué les manœuvres de Gide, qui tentait de l'évincer. En 1919, la Librairie Gallimard succède au comproir d'édition de la NRF; A la revue, le rôle de laboratoire; à Gallimard, celui de l'entre-preneur. Le frère de Gaston, Raymond, devient l'administrateur de la maison. Autre partage des rôles : Gaston enjôle, Raymond compte. Dans les années 20, tandis que le fameux comité de lecture devient peu à peu cette réunion d'initiés que l'on connaît, Gaston élabore sa stra-BERNARD ALLIOT.

(Lire la suite page 21.)

(1) Monsieur Dassault, Balland.

#### Michel Serres et la cathédrale engloutie de la philosophie française

C'est une entreprise considérable d'édition qu'a conçue Michel Serres, entouré d'une équipe de philosophes, en publiant, chez Fayard, le Corpus des œuvres de philosophie en

langue française, qui doit comporter an moins · Publier tous les textes philoso-

prise monumentale... - I 'entrenrise est montimentale. mais elle est exactement proportionnelle à l'absence, au naufrage des œuvres correspondantes. Depuis une centaine d'années, la tradition philosophique (rançaise est perdue, oubliée. C'est la cathédrale engloutie...

phiques français, c'est une entre-

- Vous prévoyez plus de quatre cents volumes ?...

-Cela dépendra de notre vie, de notre capacité de résistance. De celle aussi du marché. Est-ce que nous allons réussir ou pas ? Nons avons bon moral. La France peut-être se mon-trera réticente mais, à l'étranger. l'entreprise soulève un grand intérêt. Déjà les universités américaines font

- Comment seront présentés ces ouvrages?

Les neul premiers titres - La Logique ou l'art de discourir et de raisonner, de Scipion Dupleix (1603).

(368 p., 98 f.) Traité des sensations, de Condillac (1754). (438 p., 105 F.)

Théorie des lois civiles ou principes fondamentaux de la société, de Simon Linguet (1767). (625 p., 135 F.)

— Le Fou du Palais-Royal, de Félix Cantagrel (1841). (482 p., 110 F.)

 De la peine de mort en ma-tière politique, suivi de Des conjurations et de la justice politique, de François Guizot (1822). (219 p., 75 F.) - La Véritable Manière d'instruire les sourds et les muets, de l'abbé de l'Epés (1784), (214 p., 69 F.)

 A paraître le 24 octobre : De l'égalité des deux sexes, de François Poulain de la Barre (1673). Exposition du système du monde, de Pierre-Simon La-

place (1796). Dialogues sur le commerce des blés, de Ferdinand Ga-liani (1770). quatre cents volumes et s'étendre sur plus de vingt ans (1). Il s'agit de rééditer la totalité des ouvrages philosophiques français parus depuis le XVI siècle, c'est-à-dire depuis que les textes ont été écrits en français et non plus en latin.

Cette édition se fait avec l'aide du Centre national des lettres et du ministère de la recherche. Le Syndicat national des instituteurs a, d'autre part, fourni une aide bénévole. Nous avons demandé à Michel Serres de présenter ce travail.

- Sous une forme cartonnée. de l'histoire, la philosophie politique Semi-luxe. – Qu'y trouvera-t-on à part le

iexie ? - Rien. Si Fon avait voulu faire une édition savante, il n'aurait pas été possible de publier à ce rythme. En outre rien ne vieillit plus vite. Les critiques changent tous les quinze ans. Et puis les collections deviennent rapidement obèses. On achète 300 pages de Maupassant et 800 pages du professeur Machin...

» Nous avons modernisé la typographie, mais sans changer l'orthographe. Nous espérons que cette re-découverte permettra d'étudier les

- Il n'y aura pas même d'introduction?

- Non. Mais il y aura, parallèle-ment à cette publication, une revue du Corpus qui aura le même format, la même présentation que la collec-tion et qui publiera des articles sur les œuvres parues.

- Qu'est-ce qui donne à un texte ie inbel d'« œuvre philosophique » lui permettant de figurer dans le Corpus? Vous publiez des œuvres d'historiens, d'avocats, de scientifiques, d'hommes politiques... ce n'étaient pas vraiment des philoso-

phes professionnels... - Le fait que la tradition ait été perdue a donné au mot philosophie un sens nouveau. Aujourd'hui un philosophe est quelqu'un qui utilise un certain langage, qui emploie par exemple le mot « transcendantal ». Au dix-huitième siècle, le mot « philosophie - voulait dire que dans un lieu déterminé, qui n'était générale-ment pas universitaire, M. d'Alembert, mécanicien, M. Diderot, romancier, M. Linguet, spécialiste des lois civiles, M. Bordeu, médecin, se réunissaient et parlaient des grands problèmes. Cette conversation multipolaire - qui a donné les œuvres que nous publions - s'appelait philosophie.

» Celle ci n'était pas un discours indépendant des autres valeurs intellectuelles, elle en était l'interférence. Par exemple, le texte de Guizot sur la peïne de mort est à la limite entre l'histoire, la philosophie

et la philosophie proprement dite. Et je souhaiterais publier les *Poèmes* philosophiques de Vigny, même s'ils sont considérés aujourd'hui par les philosophes comme de la littérature... » C'est cela la tradition française,

qui va de Montaigne à Bergson et Vaiéry, et que nous avons perdue. Mais l'étonnant c'est on'elle est en train de revenir : lorsque vous ouvrez vos colonnes à un débat sur la raison, vous donnez la parole à un mathématicien, un biologiste... Vous saites de la philosophie au sens français, non au sens universitaire...

 Les sciences – que ce soit la physique du globe, la biologie ou la génétique - se sont mises à poser, dans leurs pointes les plus avancée des problèmes que nous avons l'habi-tude, nous philosophes, de nous poser. Les titulaires de ces savoirs parlent le langage philosophique et, dans un concert un peu discordant, recommencent à faire entendre l'orchestration du dix-huitième siècle trancais.

 Il y a pourtant une certaine méfiance de la communauté des philosophes devant les gens qui se mêlent de parler de philosophie alors qu'ils n'en sont pas des spécia-

listes. - C'est justifié parce qu'on voit fleurir beaucoup de livres où le spé-cialiste croit faire de la philosophie, alors qu'il répète des idées d'avant le dix-huitième siècle. Mais en même temps, s'il y a approfondissement de la tradition, c'est à partir de ces diverses disciplines qu'il s'accomplit. Lorsque la philosophie se ferme sur soi, elle est condamnée à sa propre histoire. Cela a été le destin et l'honneur de la philosophie, à travers son histoire, que d'anticiper sur ce qui allait être dit par la suite, sur le savoir futur.

Les exemples d'anticipation sont très nombreux dans les pre-miers titres que nous publions. Poulain de La Barre est le premier féministe français, mais c'est aussi un cartesien qui fait entrer la philosophie dans les sciences humaines... Guizot, lui, a voulu traiter de la suppression de la peine de mort en termes politiques, étudiant ce qu'en seraient les conséquences pour la société. C'est une réflexion qu'on n'a guère entendue au cours des récents débats sur le même sujet... Ces deux livres, qui sont les plus proches de problèmes contemporains, temoi-guent de l'intérêt que la philosophie française portait à l'actualité, du souci qu'elle avait d'être concrète. Ce n'est pas pour rien qu'on parlait des « moralistes » français...

- Mais il y a encore d'autres exemples. On trouve chez Scipion Dupleix, auteur du premier manuel de logique écrit en français, des pages très drôles sur les syllogismes faux, qui font penser — avec deux siècles d'avance — à Lewis Carroll. Il y a chez l'abbé de l'Epée toute une réflexion sur ce qu'est la com-munication, la traduction d'un système de signes dans un autre.

Enfin, ce qui frappe surtout chez ces philosophes, c'est la qualité de la langue. La limpidité du style de Condillac est stupéfiante. Félix Cantagrel présente la totalité des thèses souriéristes de son époque dans des dialogues à la Diderot, très chands, très vivants. Et voyez Laplace! Après avoir terminé son traité d'astronomie, il fait en 600 pages, dans un style transparent, une description de la mécanique newtonienne. Et il invente toute sa cosmogonie dans une note finale fulgurante de vingt pages où il n'y a pas un mot qui ne soit du vocabu-laire ordinaire.

» La réédition de Laplace montre ce qu'était un savant à son époque : un homme génialement créateur dans son domaine, mais qui avait de la science une conception beaucoup plus populaire que n'importe quel scientifique d'aujourd'hui. Ce sera une des préoccupations constantes du Corpus que de publier à chaque livraison un on deux grands textes de savants : un algébriste, un mécanicien, un astronome... »

FRÉDÉRIC GAUSSEN.

(1) Certe équipe s'est constituée en une association, dont le président est Michel Serres et la vice-présidente Christiane Frémont. Siège social : 57, rue de Richelieu, 75002 Paris. Tél. : 761-32-38

#### le feuilleton

#### « LE BRUISSEMENT DE LA LANGUE » de Roland Barthes

#### Une cure d'intelligence

E 1964 à sa mort, Roland Barthes a écrit, outre onze livres, cent cinquante-deux articles et cinquante-cinq préfaces, sans compter les contributions à des rééditions, revues ou colloques. Ces textes ont été recueillis en trois tomes d'« Essais critiques » (1972, 1979, 1982). En attendent deux ultimes publicazions, l'une sur l'« aventure sémiologique », l'autre sur la « quotidienneté », voici le dernier volume des « Essais critiques », intitulé le Bruissement de la langue.

Classées et présentées par François Wahl, ces pages se ressentent de l'urgence que dit éprouver l'auteur, la soixantaine venant. La pensée s'y ramasse en fragments, récapitulations, programmes de recherche, digressions et confidences, autour des deux thèmes qui ont porté toute l'œuvre : l'importance d'écrire, la succu-

A découverte des années 60, ou plutôt la nouveauté pour un public élargi, c'est une perte brusque de naïveté par rapport à l'écriture. Ecrire, ce n'est pas parier sur quelque chose, c'est faire qualque chose d'essentiel et de risqué, culturellement, philosophiquement. Après l'essor des sciences humaines, l'homme ne peut plus parler sa pensée sans penser sa parole. La littérature ne consiste pas seulement à raisonner ou raconter, mais à ébranier, phrase après phrase, les bases de notre culture, y compris le concept suspect de réal. Etre écrivain, ce n'est pas pratiquer en confiance le beau style, mais rencontrer les problèmes brûlants de la moindre énonciation.

Tout cela, l'écriture l'a toujours su, et exprimé, mais sans le dire, malgré elle. De Gorgies à la Renaissance, une rhétorique immuable lui a tenu lieu de théologie. Il a même fallu attendre le freudisme, la sociologie, la linguistique et, chez les crésteurs,

#### par Bertrand Poirot-Delpech

lallarmé, Proust et Joyce, pour que naisse le grand doute dont Barthes n'a cessé de faire son miel.

1)

Parmi ses intuitions vérifiées à force de relectures et de plongées historiques ou étymologiques : les langues les plus anciennes ne sont pas forcément les plus simples, et n'évoluent pas nécessairement vers plus de complexité ; elles ne sont pas des instruments décoratifs d'une pensée préexistante, leurs systèmes de signes la constituent en profondeur, comme l'ensemble de la culture. Autre évidence tardivement reconnue et dont, par parenthèse, Visdimir Volkoff fait ces jours-ci une application étincalante au relativisme de Durrell (*Lawrence le Magnifique*, Julliard, 142 p., 65 F) : le temps du discours est distinct de l'autre.

E que la lecture perd en tranquillité, à tenir tout texte pour faillible, elle le gagne en jouissance. Par sa suspicion en tous points « re-créatrice » - S/Z notamment, - Barthes nous apprend à lire « en levant la tête », en laissant monter en nous nous coupons le texte, en lacanien on dirait que «nous y coupons»; et attitude éprise, puisque enfin on revient au livre, on en noumt son désir, comme d'un corps aimé.

Car c'est à l'érotisme que s'apparente la lecture. Les arrangements de mots sont autant de positions, qui doivent donner envie d'écrire à son tour, non pas sur ce qu'on lit, mais comme ça, pour le bonheur de la perte.

Nous avons été détournés de ce bonheur par l'enseignement, qui draine la notion scandaleusement décourageante de « devoir lire », réduit la littérature à son histoire — d'où l'image du Lagarde et Michard, - à des oppositions rigides - fond et forme, - à des écarts par rapport au classicisme, divinité intacte, à l'égal de l'Auteur comme personne inspirée.

A trace de Barthes, c'est aussi cela : la fin du règne de l'Auteur avec un grand A. Mallarmé aveit ouvert la voie en substituent le texte à l'écrivain. Les surréalistes aussi, avec l'écriture automatique. Désormais, il est admis que le lieu où se perçoit le complexité mouvante de tout travail sur le sens, ce n'est pas le scribe, moins responsable que traversé, criblé, d'influences diverses ; c'est cet être éternellement vivant, le lecteur.

(Lire la suite page 21.)

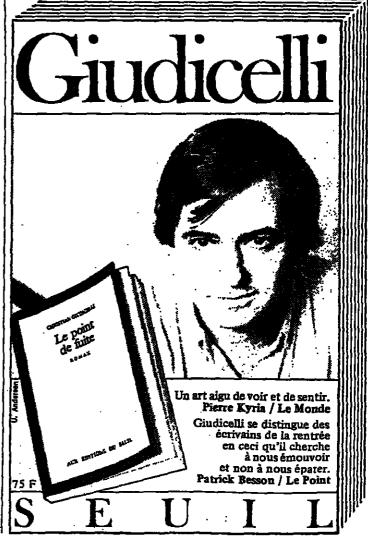

l'ombre des après-midi dans les mai-

sons aux murs épais et . la fraicheur

mauve qui naît à l'ombre des bou-

est un livre de nostalgie heureuse.

Georges Memmi se rappelle avec

reconnaissance son enfance modeste

et digne, avec un père bourrelier qui

avait l'aristocratie de ceux qui tra-

vaillent les matières nobles et la

fierté de la belle ouvrage, une mère

jamais osé dire de peur des quoli-

bets - sa fascination pour l'univers des femmes, - il peut enfin le racon-

ter dans son roman : les fards dont

elles enduisent leur peau, les khôls dont elles cernent leurs yeux, les

tissus rutilants dont elles se parent,

mais aussi une certaine sagesse, une manière de ne pas se raidir devant la

vie. - J'ai appris très tôt que les

réponses aux questions essentielles

ne se donnaient qu'entre les bras

A cette transgression inavouée d'enfant dans un monde où l'homme

était la seule valeur, il ajoute, à cin-

quante ans, une nouvelle transgres-

sion : la publication de son premier livre alors que, dans la famille, les

rôles semblaient définitivement

fixés. L'écrivain, c'était Albert, son

frère aîné. Georges, lui, avait fait son apprentissage à la bourrellerie paternelle avant de venir à Paris et

de réussir en affaires. Mais ni les

efforts que requiert son entreprise ni l'aisance matérielle qu'elle lui pro-

cure ne sont parvenus à lui faire

oublier - l'envie de faire des

livres . . J'ai été en analyse pen-

dant plusieurs années, explique t-il,

puis quand j'ai arrêté, j'ai com-mence à écrire. Au début je pensais

que c'était seulement pour moi et

quelques proches, mais j'ai vite

abandonné cette idée. J'ai alors fait

un vrai travail, beaucoup resserré le

texte, enlevé des adjectifs. . Il en

reste encore parfois trop, même si,

souvent, ils participent au charme

de cette écriture poétique, colorée et

Avec Qui se souvient du café Rubens, Georges Memmi a aussi,

plus définitivement encore qu'après

son analyse, conjuré l'exil, - prix obligé de l'indépendance des pays

arabes nour les communautés mino-

ritaires, juifs, Français, Italiens .

Je crois qu'il faut parler de tout

cela avec beaucoup de pudeur.

ajoute-t-il, d'autant que nous, les

enfants, nous nous sommes adaptés

el que nous n'avons prêté au une

attention très relative à la mort

lente de nos parents. • La mère de

France, dans un cimetière sinistre

loin de la terre qu'elle aimait, loin de

ceux qu'elle avait toujours connus.

loin de . son . rabbin. Avec ce livre,

son fils lui a rendu, comme il le sou-

haitait depuis sa mort, la dignité et

la tendresse des l'unérailles qu'elle

JOSYANE SAVIGNEAU.

\* L'ANCIENNE COMÉDIE, de

Jean-Claude Guilleband, Le Seuil,

\* QUI SE SOUVIENT DU CAFÉ RUBENS, de Georges Memmi, Lattès,

aurait dû avoir, sous le soleil

d'une femme », écrit-il.

mais sans complaisance.

Qui se souvient du café Rubens

gainvillées ..

#### romans

#### PREMIÈRES RENCONTRES

#### Le janséniste et l'épicurien

#### • Jean-Claude Guillebaud Georges Memmi

E journalisme a été, pour Jean-Claude Guillebaud, un métier, un plaisir, autant qu'une ruse pour différer la véritable confrontation avec la page blanche, une manière d'écrire sans cesse et même de publier des livres - six depuis 1969 – sans être écrivain. Mais il s'était sixé un terme, quinze ans, pas plus -. Il a tenu parole et a, non sans quelque tristesse peut-être, · laisser filer la révolution iranienne et la guerre du Liban sans [s'] en occuper », après avoir quitté le Monde pour les Éditions du Seuil. Puis, · pour être plus libre encore ·, Jean-Claude Guillebaud a · rendu [ses] galons de directeur littéraire - et a demandé à travailler à mi-temps.

Il revait d'un gros roman - plus gros que celui qui vient de paraître, l'Ancienne Comédie - • mais qui ne soit surtout pas un livre de journa-liste travestissant ses histoires ». Il y passait ses journées, s'y . noyait .. et le soir, comme en marge du « vrai » livre, par pur désir, pour la femme qu'il aime, il écrivait une histoire plus courte, une sorte de longue lettre. Il s'est vite aperçu que, pendant les heures consacrées à son roman, il *• faisait l'écrivain* • en attendant le moment de reprendre l'autre récit. C'est ce dernier qui deviendra l'Ancienne Comédie. - car le seul vrai critère, c'est la nécessité du texte », dit Jean-Claude Guillebaud. - Les seules œuvres qui m'émeuvent sont celles où l'auteur a risqué un peu sa vie. ce au'il est ».

Le narrateur de l'Ancienne Comédie, qui a fui l'existence trop remplie qu'il s'était construite comme médecin dans une organisation humanitaire, risque tout. Dans cette maison isolée du Québec où il s'est réfugié, l'hiver le gagne et le menace, bien qu'il commence son récit par : • Je reviendrai, ces choses dites. » Ces choses, c'est l'aveu de toute une vie : de la peur, que, par lâcheté, on cadenasse au fond de soi - pour vivre - en funfaron - ; des bravades que l'on prend pour des triomphes ; de l'enfance qu'on enfouit en courant le monde partout où la tragédie permet de s'oublier.

Dans ces carnets, destinés à la femme qui l'attend en France, celui qui écrit • je • sans jamais se nommer note aussi la progression de l'hiver et du froid, les effets que produit sa confession dans ses gestes quotidiens, comment il s'abandonne, cesse peu à peu de se laver, de se préparer à manger. Car il règle avec -meme des comptes qui peuvent être mortels, à commencer par les sentiments que lui inspire sa mère. celle qu'on appelait la Reine. Elle a empoisonné son enfance. Il a cru l'avoir vaincue, alors qu'il ne fuyait que pour la retrouver pendant une dernière nuit tragique, à Biarritz, la nuit qui le déterminera à partir et à tout raconter. A tout se raconter.

Se voulant - sans toujours y parvenir - sec et précis, dépourvu de la complaisance qu'on a trop souvent en jetant le masque, Jean-Claude Guillebaud a fait un texte dont il ne cherche pas à dissimuler la part autobiographique. Si son personnage n'est pas grand reporter, c'est parce qu'il avrait été malhonnête d'en faire un journaliste en faisant l'économie d'une réflexion sur la

presse. Que mon héros soit - méde- il espère éviter - la production cin sans visa - permettait qu'il ait continue, l'accumulation -, tentaet fait le même type de voyages ..

Guillebaud sait qu'on peut lui reprocher un excès de sincérité. Mais, pour batir une grande siction, je choisirais plutôt l'image, explique-t-il, la littérature qui m'a le plus intéressé depuis toujours est celle de l'aveu. Nourissier, Henri Calet, Bernanos, Genet, les Mots de Sartre, et récemment ses carnets. Je regrette seulement qu'il n'ait pas eu le courage de les publier de son vivant. Peut-être ai-je une concep-tion un peu étroite de la littérature. Mais c'est ce que j'ai choisi. Je me suis demandé comment faire une littérature de l'aveu sans prendre la pose de l'aveu. L'aveu doit être jan-

Janséniste, Jean-Claude Guillebaud l'est. Tant dans son personnage qui veut rompre à jamais avec l'« ancienne comédie » que dans sa rigueur à propos de son travail. . Je suis en train d'écrire autre chose, dit-il. Si cela ne s'impose pas, si je me découvre en train de faire l'écrivain, j'arrêterai. . Comme éditeur, il sait que trop souvent - on publie des textes non pas parce qu'on les choisit, mais parce qu'on ne voit pas de raison de les refuser ». De même, tion qu'on ne peut pas sous-estimer car, si on fait du journalisme pour être admiré, on fait de la littérature pour être aimé ». Ultime aveu de Jean-Claude Guillebaud, comme s'il voulait affirmer que ce n'est pas seulement dans son roman qu'il a décidé d'en finir avec les fanfaronnades et les faux-fuyants.

#### La fascination des femmes

Le récit, lui aussi autobiographique, de Georges Memmi est tout à l'opposé du jansénisme et du Grand Nord. C'est un texte pour les amou-reux des rues plombées de chaleur. pour ceux que le soleil et le Sud réconcilient avec tout. L'hommage de Georges Memmi à sa mère ne peut se séparer d'un éloge de la vie méditerranéenne. Dès qu'on com-mence la lecture, dès qu'apparaît Batou, le colporteur, on troque les automnes pluvieux de l'Ilede-France contre la lumière d'Afrique du Nord, les senteurs lourdes des parlums mêlés aux épices, les effluves de jasmin, l'odeur musquée des femmes et le safran des cuisines.

#### L'amour piégé par l'informatique

• Avec Olivier Dutaillis, nous avons feuilleté une histoire d'amour en fiches informatiques.

C'est aussi une thérapie : com-

l'informatique. Après un an de liaison clandestine, Corentin, le prof, et Virginie, son ancienne álève, vivent ensemble. Bientôt Virginie s'ennuie et fait un voyage en Amérique latine. Pour tromper l'absence, Corentin achète « Chouquette », un ordinateur personnel, et commence la rédaction d'une sorte de journal intime sur disquettes. Il n'y révèle rien de luimême, mais hâtit minutieusement le portrait informatique de Virginie. Calle-ci revient et voudrait détruire les « billets d'absence », mais Corentin met Chouquette en lieu sûr. Que faire quand on a pour rivale un ordinateur? Une machine qui restitue l'information avec une exactitude

\* BILLETS D'ABSENCE, d'Obvier Dutaillis, Mercure de France, 240 p., 76 F.

# Qui êtes-vous, Arthur Silent?

 Les jeux d'un auteur masqué.

ORSQU'UN homme se masque ou se revêt d'un pseudonyme, nous nous sentons défiés. Cet homme se refuse à nous. Et, en revanche, nous vouons savoir, nous entreprenons de le démasquer. • Ces propos de Jean Starobinski sur Stendhal (dans l'Œil vivant) valent si bien pour Arthur Silent que nous avons voulu, en questionnant l'auteur et ses Mémoires minuscules, le contraindre à • signer de son vrai nom •.

dévouée à ses nombreux enfants. De fait, son livre noie le poisson. Le plaisir du pseudonyme y est mul-tiplié par autant de narrateurs qu'il y a de textes : tous s'inventent une Ce que Georges Memmi, jeune garçon méditerranéen, n'avait y a de tetre : tous sinventent une biographie, brouillent les pistes de l'idenuté et de la chronologie, jon-glent avec les références littéraires. Arthur Silent, qui se présente comme un spécialiste belge de la poésie iroquoise, fair miesque de la poésie iroquoise, fair miesque Louis Jouvet dans Copie conforme et qu'Alec Guiness dans Noblesse oblige: étant tous les narrateurs à la fois, il n'est à la limite personne, et l'on pourrait dire de lui ce qu'affirme son curieux conservateur de musée dans les Trésors du Louvre: • Vinci, qu'on nomme encore Léonard, Vinci n'existe pas. •

Ces récits allègres et caustiques nous tendent donc une suite de miroirs déformants où se confondent le réel et l'imaginaire. Ainsi, dans Psychose des cabanes, l'agent de change passionné par Fenimore Cooper connaît. dans son bureau près de la Bourse, au moment de la cotation du • Mohican Dry • une émotion si intense que, craignant de se « démasquer devant tous les cambistes -, il se réfugie aux toilettes. - Je danse farouchement derrière les lavabos, dit-il. Je martèle la porcelaine. Puis ma fureur retombe et i'allume, encore tremblant, le fourneau de mon calumet. - Plus vio-lente métamorphose encore dans

Doctor Silent and Mister Dog: oto-rhino-laryngologiste, le héros incarne son bonheur moins dans sa réussite sociale et professionnelle que dans cet élan qui, . chaque soir. quand tout Namus s'endort », le pousse à sauter - d'un bond pardessus la grille », poursuivre - au ras du sol mille pisses alléchantes » puis regagner son domicile humain à l'aube. - Jourbu, heureux, langue pendante » Un des jeux favoris d'Arthur

Romains.

le polar répulés

suf or the coupe at he said the coupe at he said as coupe at he said the coupe at he said the

Portains de l'an

and a learn culasts, in

is jour du cirque

the party philosophics

sarpers in passess and desired de rius en passes destra sociéte...

Le mont

2000 IS . CE MAN

apprend)

the state of the s

person ocorcee ter

meural parties

de se

The second

the late magination brothe

Surface rous à révélé que de

Shoran To absolument attitut

Ten de vrai, et grant le si se de vrai, et grant le sere de la manière de cur entre le rier du romancier, et fit trant les remps nérombre de de la manière de la manière de la manière de la manière de de la manière de passé, quel qu'il de modie du jontain, est baigné de manière de passé, quel qu'il de manière de passé, quel qu'il de modie du jontain, est baigné de manière de passé, quel qu'il de manière de passé de passé de la manière de la ma

bould and brume qui no so

(e liere = 2 abondant (phin

deginee Fils d'un sense

ine (antaisse de Caligula (atti-le par Suérone !) a ruiné; il delle greconde temme de son périon greconde temme de son périon femme Marcia d'anne cestificame

inne Marcia, d'une gran

Batte Maintient les finances de

han en vencent (cher).

ivent in venerat tenere.

ivent lis est vrai qu'elle seite
able tenes de modèle pour figur
de pudeur patricienne . Mais de

tem emorreuse de Kació, es

inte du journe homme, qui répair l'étte du journe homme, qui répair litte d'inceste, va être à l'ét ille d'arte d'inceste, va être à l'ét

ille de laute une série de mallieur la prise aux Infortunes de la viell la ada de la viell

a du Sade et du Voltaire de la

ressemble à Candi Theque the va consultar (at Rand succes) Kaeso, ne serais # 1

the que sur des illusions.

is a font de men

so pela largement and

po Linescot, com

BUT TO FORCE BUD SEELS

Silent consiste dans l'humour exercé sur la littérature. Le Plume de Michaux semble traverser Bergeries, où de farfelus personnages intègrent un mouton à leur vie urbaine. Dans l'Amour, mesdames, Arthur, alias Marcel, vit avec Odette une aventure qui nous rappelle quelque chose. Une saison à Paris tient de l'exercice de haute voltige parodique: « J'avais dix-neuf ans. Je ne permettrai à personne de prétendre que ce n'est pas le plus bel âge de la vie, même en Belgique, même à Namur, où s'achevait mon adolescence studieuse. - Par suggestion ou de façon directe, voici convoqués Nizan, Rimbaud, Verlaine, Gide, Queneau, et, dans son bureau de la NRF, Jean Paulhan très drôlement campé et qui finit par vendre la mèche anagrammatique: « Aimezvous les pistaches ? -

Pastiches, glissements de sens, calembours, détournements des genres, telle est la panoplie rhétorique d'Arthur Silent, l'homme qui, « chaque matin (...), recommence à écrire [sa] biographie - et n'accepte pour identité que d'être celui - qui se doit d'écrire, d'écrire sans fin -De sorte qu'on en vient à se deman der si la question initiale : Qui êtes-vous, Arthur Silent?, comporte une réponse pourvue de sens.

SERGE KOSTER

\* MÉMOIRES MINUSCULES. d'Arthur Silent. Flammarion, « Textes », 194 p., 75 F.

LIVIER DUTAILLIS n'en revient pas : tout se passe comme il l'avait imaginé quand il avait quinze ans. Il a vingt-huit ans, un metier aux antipodes de la littérature - vétérinaire - et l'on vient de publier son premier roman Billets d'absence. « Je suis très coment qu'on ait accepté ce texte, dit-il, mais un refus ne m'aurait pas découragé. J'aurais présenté un deuxième manuscrit, puis un troisième, etc., toujours voulu faire « à côté », quelque chose de radicalement diffé-

De ce premier livre, Olivier Dutaillis n'était pas satisfait, « jusqu'à ce que l'idée de l'informatique se mette en place et devienne le moteur romanesque ». Cette mise en fiches de l'intrigue, qui construit un roman à plusieurs « entrées » ne tourne pas pour autant au procédé. On peut lire l'histoire de Corentin (le narrateur) et de Virginie comme un récit sentimental, « même si pour Corentin ce n'est pas cela », précise Olivier Dutaillis, ajoutant que, pour

son héras, « c'est une démonstra-

ment guérir le mal d'amour par

La partie était jouée d'avance. Chouquette, patiemment programmée, dessine une Virginie qui, figure littéraire, création absolue de Corentin. risque d'effacer la Virginie vivante. Et paisiblement, au fil d'une écriture sans fioritures, avec des phrases précises et courtes, Olivier Dutaillis prépare Corentin et le lecteur à une ennuyeuse découverte ; si l'ordinateur abolit le hasard, alors l'amour a perdu.

Rompre six lances...

∢ Arthur Silent, pourquoi écrivez-vous masqué ?
- J'écris masqué pour la

bonne raison que chacun d'entre nous porte un masque sans sa-voir lequel il est. Au fond, mon effort de lucidité a été, à mes yeux, de répertorier les différents masques que je portais et que j'étais capable de reconnaître.

- La dédicace de votre livre à « François René, vicomte de Ch. » vise-t-elle la pratique litté-raire de l'auteur des Mémoires

 D'abord c'est mon admira tion très profonde qui m'a dicté cette dédicace. C'est ensuite l'irritation que je peux avoir devant les « manipulations » que Chateaubriand a apportées à la réalité des faits, au nom d'une certaine image de lui-même. Enfin, je l'ai envié d'être ainsi capable de faire passer l'invraisemblable au détriment de ce qu'on pourrait appeler la vérité.

 Quel est le dessein secret qui réunit ces biographies imagi-

– A chaque fois que je m'identifiais à un personnage, du reste en pensant avoir vécu son existence (car à mon sentiment aucune de ces biographies n'est imaginaire), j'étais sur-le-champ

sollicité par une autre figure de moi-même qui réclamait impérieusement que je lui donne la parole.

- Pourquoi cette fragmente tion en multiples récits ? – J'ai trop d'amours di-

verses pour me confiner dans une seule forme d'écriture et mon immense attachement à Marcel Proust ne m'empêche pas! par instants, de vouloir me battre sur d'autres terrains stylistiques, tels ceux de Cervantès, Swift, Sterne, Jules Verne et Raymond Roussel.

 Vous avez le goût du pastiche; concevez-vous la littéra-

ture comme une plaisanterie ? Si pastiche il y a, c'est pa admiration pour certains écrivains. Je pense que toute écriture n'existe que par la relation qu'elle entretient, fervente ou antinomique, avec tout un passé culturel aui délimite et définit notre propre imaginaire.

- Si vous avez signé d'autres livres de votre vrai nom, que vous apporte cette expérience pseudonymique? – Ai-je signé ďautres livres

de mon vrai nom ? ... »

#### Bertrand Visage rêve la Sicile

ly a des pays où l'on ne se rend qu'en bateau ou en rêve. Démêler la fiction du réel y est une tâche insensée. Mieux vaut déambuler de souvenir en fantasme et traverser les villes avec l'imaginaire pour quide. La Sicile est une de ces contrées. L'excès est son quoti-

Ainsi croise-t-on, dans l'étrange et fort roman de Bertrand Visage, des gens apparemment curieux ; un petit juge, asiné depuis huit ans par la Mafia, qui sort de terre un beau jour chez un idiot de village; une patronne d'hôtel qui fait peindre une fresque dans la grande saile pour son enfant à naître et téléphone d'une cabine publique, des années durant, on na sait à qui. Ce sont les parents du narrateur.

Autour d'eux gravitent des silhouettes non moins bizarres : un chirurgian douteux achète leur sang aux jeunes, qui le vendent pour pouvoir assister aux grands matchs de foot; un employé des postes se croit écrivain; deux barbiers finissent de coiffer le Et quelques autres, tous désarmants de naturel, et simples comme la mort.

Il se pourrait maloré tout que le personnage principal n'ait rien d'humain. Le climat de Sicile, l'air pesant du sirocco, le bleu net de février, les pluies rouges d'automne, sont aussi présents que les chairs.

Dans ce Sud moite, les phrases respirent lentement. Tour à tour chaleureuses ou de cées, elles sont habitées d'une forme de lyrisme baroque et chatoyant dont, parfois, la surcharge ou la préciosité irrite et attire à la fois. L'écriture de Bertrand Visage, qui signe ici son troisième roman après Théâtre aux poupées rouges (Seuil, 1975) et Au pays du nain (Seuil, 1977), atteint une réelle maîtrise. Il y a là

ROGER-POL DROIT.

\* TOUS LES SOLETLS, de Bertrand Visage. Le Seuil, coll.
- Fiction & Cie., 160 p., 65 f.

#### en bref

221 p., 72 F.

● LE PRIX ALEXANDRE-DUMAS, qui récompense chaque an-née un roman historique ou une histoire romancée, a été décerné à Michel Ragon pour son livre les Monchoirs rouges de Cholet (Albin Michel).

LE PRIX DU PREMIER RO-MAN DE LA FONDATION PA-RIBAS a été décerné à Alexandre Lapierre pour la Lioune du boulevard. paru aux Éditions Robert Lafford, Quinze jeunes écrivains, présentés par les grands éditeurs français, partici-paient à cette compétition.

GINETTE GUITARD-AUVISTE, prix de la critique de l'Académie française 1984 pour Jacques Chardonne ou l'Incandescence sous le givre (O. Orban), vient de recevoir le prix de l'Académie de intonge pour le même ouvrage.

• LE PRIX DES TROIS COU-RONNES a été attribué au livre de Florence Mothe le Roi nu (Robert Laffont). Ce prix récompense un roman dont l'action se déroule dans le Sud-

L'IMPRIMERIE NATIONALE, CINQ SIÈCLES D'ART TYPOGRA-PHIQUE AU SERVICE DE LA CULTURE FRANÇAISE - est le thème d'une exposition que le musée du Luxembourg (19, rue de Vaugirard, 75006 Paris) accueillers du 4 au 28 octobre. L'exposition fera commitre l'activité de l'imprimerie royale, impé-riale, de la République et mationale, de 1640 à nos jours. Cinq siècles d'édition consacrée au rayonnement de la pensée française et des cultures étrangères à travers les plus beaux ouvrages de la

bibliothèque de l'établissement d'État seront évoqués, témoignant de l'évolu-tion des techniques des arts graphiques. L'exposition sera ouverte au public de 10 heures à 18 heures, tous les jours sauf le mardi. L'entrée sera gratuite.

• UN COLLOQUE INTERNA-TIONAL CONSACRÉ A GEORGES DUHAMEL, « témoin de son siècle ». est organisé à l'occasion du centennire de la naissance de l'écrivain (1884), par l'association des Amis de l'abbay Créteil et l'université de Paris-Val-de-Marne (Paris-XII), les 11, 12 et 13 octobre (université de Paris-XIL, salle des theses).

D'autres manifestations sont pré-vues : soirée theâtrale et musicale avec le concours de l'École municipale de sique et d'art dramatique de Créteil et des chorales A cour joie (samedi 13 octobre, 18 h 30, salle Georges-Duhamel, Mont-Mesly, Créteil); pro-menade littéraire « Sur les pas de Georges Duhamel » (dimanche 14 octobre). Une exposition rétrospective riche de manuscrits, lettres, œuvres d'art et de nombreux documents iconographi-ques évoque l'écrivain et son œuvre (du 3 au 30 octobre, maison des arts André-Mairaux, Créteil, Renseignements: Amis de l'abhaye de Créteil, 5, avenne de Verdun, 94000 Créteil).

• PRÉPARANT L'ÉDITION DE - LA CORRESPONDANCE . D'ANDRÉ GIDE avec Paul Clandel Robert Mallet eut de nombreux entretiens avec les deux hommes, irrémédia-blement brossilies. Après la mort des écrivains, il fit constitre ces conversa-tions et livra ses réllexions dans un essai qui vient d'être réédité chez Gallimard (Collection « Idées »). Cet ouvrage, intétalé Une mort ambigue. nt le Grand Prix de la critique es

• LE TRADITIONNEL PÈLERI-NAGE DE MÉDAN (Yvelines), orga-nisé chaque année en souvenir d'Émile Zola, zura lieu le dimanche 7 octobre, à 15 heures, dans la célèbre propriété du

par l'écrivain Jean-Louis Curtis et par le musicologue Frédéric Robert, Use exposition relative an centensing de la Joie de vivre et au cinquantième anniversaire de la mort du musicien Aifred Brustau, ami et collaborateur de Zola, sera présentée à l'issue de la réu-

 UN HOMMAGE A MAURICE CARÈME (1899-1978), « prince en poésie », sera rendu par le centre cultu-rel de Courbevoie du 10 au 21 octobre. Ostre une exposition qui présentera le poète et son œuvre, le programme com-porte une soirée littéraire (le 11 octo-bre, à 20 h 30), une soirée lyrique (le 18 octobre, à 20 h 30) et un week-end en Belgique sur les pas de Maurice Carème, les 20 et 21 octobre. (Maison pour tous, 14 bis, square de l'Hôtei-de-Ville, 92400 Courbevole. Tél.: 333-

Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE **UNE ÉDITION** INTERNATIONALE ement destinée à ses lecteurs

résidant à l'étranger Exemplaires spécimen sur demande

#### **L'ÉCRITURE FRANCAISE** DANS LE MONDE

Présentation des Editions NAAMAN par ANTOINE NAAMAN lundi 1ª octobre, à 18 h 30

#### CANADA ET CANADIENS

sous la direction de P. GUILLAUME, J.-M. LACROIX et P. SPRIET Presses universitaires de Bordeaux LANCEMENT MERCREDI 3 OCTOBRE à 18 h 30

#### PROFESSION : ÉCRIVAIN

Films documentaires sur M.-C. BLAIS, R. DUCHARME, A. HEBERT, G. GÉLINAS, A. MAILLET, J. FERRON. G. ROY, Y. THÉRIAULT, M. TREMBLAY, M. DUBÉ, J. GODBOUT, G. BESSETTE, G. MIRON

CINÉ-CANADA, les 6, 7, 13, 14, 27 et 28 octobre, à 14 h et à 16 h. Programme enregistré : 551-30-41

#### CENTRE CULTUREL CANADIEN

6 , rue de Constantine (7º), 551-35-73 Mª Invelides - Entrés Stre .





# es-vous, Arthur Silent?

Curs Tage - Section and the human

Un des jour levers d'Anhor

Michael comple traverier berge

There are stronger Aimes

Pur ones a ement, de sea composition de sea composi

general de la Panophe rbeion-la nomme qu

ci succept

Dia no a su compresa demanda

in Ourges

maintenant in the series impe

ester to the partner de

Macra Production of a contents

gant in the tree remarks stor

Purity and the Leading Containes

Santa Gin anne et

A 1972 CONTRACTOR OF MICHAEL

The control of the co

ng gask

- - - - getimit be Parati Televis

the state of the same of the more de-

enterents

Subject to the subjec

. LE TRADITIONEL PILE

LE TRADITIONEL PURP THE DE MEDIA Profession for the Lagre ander an assession for Acts, and they be demande Toronto. 16 hours, dam to crishe propriet

5. K

الله عمود يور عالم عمود الله ع

tura or merchanisanterie

🗕 📜 💮 esi 🎞

5...

್ಯ ಗ್ರಾಂಥಕ್ಷಣಗಳ ಕ

no personale de

in the Gen accepted thems a

Barenrin, Greit

198 5

# Mr Molkes Mintschill

Transport !

August 1772 to 1

The state of the professional state of the s dien via se cese: d'un dienyme airus nous el homme se retase emispresioni de le Steaman com sem a rez pour e nom avers tout... l'adicat et ses Cules, in annitalin-SPS Y'GA SE ST. . to state to possession adamine i est mus-

pendance neureus, lan Succession of the Succession of Annual Succession of the Successio Michael Committee Franchister Berger Committee de altracados de la diese Martiel en avec Odelle ine HER VINNESSEN und construction of the Odette ing construction of the Construction of Paris them of Construction of the Const West is parente è chancingie pun-leseptes bitora reand the process of the process. alista beige as hi diet un fleist in finde de pretende etc. die est in finde de la diet de la diet etc. die est in finde de la diet de la di fait mitet gee is Capie concerne CA CASS A PRICE concern and a Per Begenhang i il di presidente di la de la companya de la consulta del consulta de la consulta de la consulta del consulta de la consulta de la consulta de la cons limite bersange, et dire de la co-Quenege, et. den, son bureau de & See Jean Publica iles droience Tre with die land-Currine it da Sit per vendre &

OR Matter Chains BARLEY BAR. 4 greet of controllers ಚಿತ್ರಕರಿನ ಕಲ್ಪಡ ವಿಶ ಕ್ಕಿ ಆರ್ಡಿ ಆರಾಗ: ∞ ಕೊಡ್ಡು : RESERVE A.C.S. CO. States, capter de Silver with English الله الله المستعلق المعاري STATE DIVINE التأميا منافراعة والعالم للكلابهاة المترافق والمأم ولليوارق المثلق وم Barkan Lagar Nyi ao kao graphing graphic control of the James Harris plantary that they are

្នាក់ ដែល ខាងការាក្រុ d tribur Signi. Flammarien, mt. and successful the successful the successful the successful purificulty of the successful purification. əmpre six lances...

वेर्ट्स्ट्राटी, इक्कारकारण 332724 अविद्युप<del>्रे । दुन्न के दिन के अन्य</del> प्राप्त के प्रार्थ ্বাৰ প্ৰক্ৰান্ত কৰিবলৈ আন্তঃ । ভূজি ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ আন্তঃ । উল্লেখ্য কৰা অনুষ্ঠান আন্তঃ বিশ্ব ent du tent tratt 大连 生 古世 "五 下红 the posters of the na mana i i i i 海に歩 山岳 おごりき けいき And the second second e la que come ditto

ns and Mostaces estimate diffusion **్లుకు** చైడు.కోకే చేస్తోని ু <del>কুল ক্লেন্</del>ডান্ডাৰ তাল page page agrees. garra de Ca Building of the case of the ca Committee a la crai-Complete Entre THE BOOK TOWN Bridge and St. T. to the seek of the

gery makes — 1950 an management of of Burnt while been of which send where Transport Transport The DE POST OF

stronger (Est MARKET ME L'ENGER See \$512 Birtigafar selection to begin MANY PROPERTY AND LANDS. TO SELECT AND ADDRESS. OF EASIERS

for another seron promite as a control of the seron of th MF & GEDRUTY and the same the con-pands the Constitution of the Same Constitution fred Personale, and et collaborate à l'anne sera provenire à l'asse à la sera me de Labba-t 34 gante de Paris \$11, po 31, 12 m M of Par

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH to or manner the arrivate discountry the arrival Language are a specialism que promise partir de la constante de programa de la constante de programa de la constante de la con care ple service Mr. Little Mar s are serviced in the service is the service in the service in the service in the service is the service in the service in the service in the service is the service in the Name to See to Military Property in the A Auren d'art et MARINE MENTER MARINE materia des 1777

desir de l'esteil Minne. LECTION OF POST AND PARTY OF PARTY (Sealer Party (Sealer Party ) the bearing day the per converse.

Le Monde Francis Semant LNE ÉDITION INTERNATIONAL The state of the s 

tomans

# Romains, juifs et chrétiens dans la main de Néron

Hubert Monteilhet crée la surprise de la rentrée. Cet ancien professeur d'histoire, auteur de polars réputés, publie un énorme roman historique sur la Rome de Néron. C'est un tour de force non seulement à cause de la taille de l'ouvrage, mais parce que l'érudition qui s'y étale ne coupe ni le souffle romanesque ni la verve caustique de l'auteur. Nous saurons tout sur ces Romains de l'Empire déclinant : comment ils naissent, comment ils meurent, les vètements qu'ils portent, la formation qu'ils donnent à leurs enfants, les combats de gladiateurs, les jeux du cirque qui les passionneut, l'idée qu'ils se font du mariage, de l'art, de la religion, leurs philosophies et leurs pratiques sexuelles, les rapports entre le Prince, le sénat et une plèbe largement assistée par l'Etat, les éléments de plus en plus bétérogènes dont se compose leur société... Parmi ces éléments, la

diaspora juive, d'où se détachent les premiers chrétiens.

Le roman, lui, se nourrit d'une tout autre inspiration, et qui est religieuse. Néropolis, en racontant la conversion puis le martyre d'un jeune Romain, met aux prises le christianisme naissant, le judaïsme et cette civilisation païenne du plaisir et du rationalisme. Hubert Monteilbet éclaire leurs réactions réciproques. Celles qu'il prête aux juis sont dures. Souhaitant la fin d'une secte hérétique qui corrompait leur foi et leurs lois, les juifs auraient enconragé Néron, après l'incendie de Rome, à se débarrasser des chrétiens. Une lettre signée du grand rabbin suggère à l'empereur, non de les mettre à mort, mais de leur appliquer une législation discriminatoire, de les enfermer dans un ghetto où ils disparaitraient d'euxCette invention du romancier est-elle plausi-ble ? Des voix s'élèvent pour y voir une arme fournie à l'antisémitisme.

Les portraits qu'Hubert Monteilhet fait des juifs ne sont pas flatteurs. Mais qui est flatte dans ce livre provocant et paradoxal, qui tire ses effets les plus accrocheurs — et les plus drôles — des faiblesses, bassesses ou perver-sions humaines? Nous sommes loin de la poétique vision de l'Antiquité donnée par Marguerite Yourcenar et de la sublime image des premiers chrétiens peinte par Renan dans l'Histoire des origines du christianisme!

Pierre Grimal, spécialiste du monde romain. avait relu Néropolis avant sa publication. Il nous donne ici son point de vue.

JACQUELINE PIATIER. \* NÉROPOLIS, d'Hubert Monteilhet, Julian

On peut s'interroger sur le rôle

joué par la colonie juive dans la per-

sécution contre les chrétiens. Un

aussi bon iuge que Marcel Simon

admet (d'après des témoignages

antiques qu'il est ridicule de croire

interpolés dans les Annales) que les juis orthodoxes étaient en mauvais

termes avec les « hérétiques » chré-

tiens - ce qui n'a rien d'étonnant, et

que Poppée, de son côté, était judaï-

sante. Peut-on espérer, après tant de siècles, faire le procès de tel ou tel ?

L'éloignement devrait permettre la

l'Apostat, Alexandre et quelques

autres font recette, et c'est justice.

L'imagination de nos contemporains

aime à se poser sur ces temps

que prestige, Plus les programmes

#### Le monde joyeusement absurde d'Hubert Monteilhet

TÉROPOLIS : ce mot p'est pas une invention du romancier, mais le nom (Suétone nous l'apprend) que l'empereur Neron voulut donner à la Rome qui devait renaître de ses cendres après le grand incendie. Une ville dont il eût été le héros-dieu fon-

Fascination exercée sur notre temps par l'empereur parvenu, adolescent, au pouvoir, meurtrier (peutêtre) de son frère Britannicus, assassin (sûrement) de sa mère Agrippine, incendiaire (peut-être) de la ville, persécuteur (sans aucun doute) des chrétiens, au demeurant homme assez débonnaire, sensible. désireux avant tout d'être aimé, et

(un peu) Pangloss? Schémas historiques, schémas littéraires se superposent et se vivisient réciproquement. Sénèque croit à la providence, comme Pangloss; et Leibniz, on s'en aperçoit ici, n'est pas si éloigné du stoicisme. Marcia et Kaeso ont beau être des personnages inventés, ils sentent, pensent et agissent comme des Romains de leur temps.

Cette religion bizarre...

Mais la grande séduction des temps néroniens (avec la grande liberté sexuelle qu'on leur attribue et qu'Hubert Monteilhet évoque

gère (discrètement) l'auteur, qu'elle révèle sa divinité, bien plus qu'à travers les discussions des cleres, confuses et soumises aux limites de l'esprit humain. Une sorte de credo quia absurdum, qui est, depuis long-temps, l'ultime ligne de défense des

C'est ainsi que Kaeso, devenu chrétien parce que cela devait lui fournir un prétexte pour refuser une adoption qui l'aurait enrichi fabuleusement, mais dont il ne veut pas, car il n'aurait pu, alors, se dérober à a passion de Marcia (c'est la situation d'Hippolyte en face de Phèdre, mais, cette fois, Thésée étant consentant), Kaeso, donc, chrétien sans soi et pour des raisons, en somme, administratives, sera englobé dans la grande persécution

#### Malheurs et passions

content de l'être.

et exécuté, apparemment assez

Le monde d'Hubert Monteilhet est iovensement absurde, comme. pense-t-il, devait l'être celui des temps neroniens. Mais cette absurdité (à la Kafka) s'exclut nullement la vérité historique. Tout est mis en place conformément à celle-ci. Les monuments de la Rome néronienne sont correctement situés sur le plan de la ville ; on voit par les fenêtres ce que l'on doit voir, selon l'orientation. Les jardins d'Agrippa, au Champ de Mars, ne sont-ils pas un peu grands? Mais les travaux de F. Coarelli ont montré, récemment, qu'ils étaient plus vastes qu'on ne le pensait. Les Augustiani, cette troupe de chevaliers formés pour applaudir l'empereur, sont probablement caricaturés. Mais en serait-il ainsi que

leur consacrent, plus les lecteurs semblent avides de les connaître. Est-ce un mouvement de compensation? On pense à la vogue des sujets antiques au temps des tragédies de Corneille et Racine. L'Antiquité comme réserve d'humanité, un

champ ouvert aux passions et aux malheurs des humains. Les malheurs abondent dans le livre d'Hubert Monteilhet. Ils s'abattent avec une impitoyable générosité sur ce pauvre Kseso, à mesure qu'il cherche à pratiquer toutes les vertus, et la seule femme qu'il aime est une juive frigide, mais pleine de raison, qui s'enfuit au moment où il l'a sauvée d'une mort affreuse et l'abandonne à la solitude créée autour de lui par sa . bonne

PIERRE GRIMAL.



doué d'une imagination érotique dont Suétone nous à révélé quelques fantasmes, largement utilisés dans ce roman, mais absolument authen-

Tout cela est vrai, et garanti par nos sources. Mais le reste? C'est-à-dire l'essentiel, la manière dont cela a été vécu? C'est ici que commence le rôle du romancier, et, finalement, les « temps néroniens » (comme on disait à propos de Quo vadis?) seront ce qu'il les fera. En quoi le romancier n'est pas fort loin de l'historien, lui aussi grand maître des couleurs et des lumières dont il peindra son tableau. De toute manière, le passé, quel qu'il soit, proche ou lointain, est baigné de brouillard, une brume qui ne se dissipe que sur des illusions.

Ce livre est abondant (plus de 700 pages). Il couvre un peu plus d'une vinguaine d'années, à peu près la vie d'un jeune homme, nommé Kaeso (né par césarienne, ce qui a coûté la vie à sa mère et déterminé sa destinée). Fils d'un sénateur qu'une fantaisie de Caligula (attestée par Suétone!) a ruiné, il doit à la seconde femme de son père de pouvoir tenir son rang. Cette femme. Marcia, d'une grande beauté, maintient les finances de la maison en vendant (cher) ses faveurs. Ils est vrai qu'elle sert en même temps de modèle pour figurer a la Pudeur patricienne ». Mais elle devient amoureuse de Kaeso, et la vertu du jeune homme, qui répugne à cette sorte d'inceste, va être à l'ori-gine de toute une série de malheurs. On pense aux Infortunes de la vertu. Il y a du Sade et du Voltaire dans ce livre. Kaeso ressemble à Candide. Sénèque, que va consulter (sans

grand succès) Kaeso, ne serait-il pas

d'une manière fort truculente), le grand attrait est évidemment la présence, pour la première fois, à Rome, des chrétiens. Kaeso les rencontre - Paul et Luc, assis côte à côte dans les grandes latrines du Forum où ils se sont donné rendezvous. Pierre, lui, n'apparaîtra que plus tard, au moment de la persécution, où Kaeso, condamné lui, imaginera le moyen de souffrir le moins possible pour un crucifié : se faire supplicier la tête en bas. La fin arrive plus vite, mais la postérité pensera que le martyr a demandé cette forme de supplice par humi-

Ambiguïté soncière du divin et de l'humain. Le premier apparaît peu. Un ou deux miracles de la pari de Paul (il ressuscite Kaeso et rend la vue à un aveugle) ne suffisent pas à convaincre, même le miraculé. Kaeso, fort de sa culture, reconnaît trop bien dans la doctrine de Jésus le répertoire habituel des prophètes orientaux, et les habitudes de pensée que lui ont données les philosophes qu'il a entendus à Athènes lui montrent les paralogismes, les sophismes, les contradictions aussi que contiennent les Epîtres de Paul. Celui-ci nous est dépeint comme un impulsif, coléreux et, nous dirions aujourd'hui, victime d'un long resou-

Le christianisme est jugé sans complaisance, dans sa dimension humaine. Il apparaît comme une masse d'absurdités, de légendes, de prescriptions incompatibles avec la condition humaine et les habitudes et les lois de l'Empire. Tous les Romains de bon sens s'accordent sur un point : cette religion bizarre, hérésie du judaïsme, ne saurait durer longtemps. Et c'est par là, sug-

#### Un mois Sartre à Arles

La très dynamique librairie Actes Sud, située dans le passage du Méjan, à Arles, a fait de septembre un mois consacré à Sartre, autour d'une exposition du peintre Maurice Matieu, dans la chapelle Saint-Martin (à deux pas de la libraine).

la vie littéraire

Sous le titre Dérisoire, Matieu présente une série de tableaux, dans lesquels il étudie les rapports de quatre personnages avec l'espace. Il explique ce qu'il a voulu faire dans un texte publié à l'occasion de cette manifestation (Entretiens avec Matieu, de Jean-Claude Meunier, Editions Verdier, 25 p., 20 F). L'une de ces figures est celle de Sartre,

que Matieu a connu. Symbolique peut-être du philosophe, elle tente de se construire et d'organiser l'espace, à travers diverses

A l'exposition de Matieu, s'ajoute, toujours dans la chapelle Saint-Martin, une présentation de documents, de livres et de photos retracant l'itinéraire intellectuel et la vie de Sertre. Au cours du mois, plusieurs conférences et animations ont également eu lieu, notamment la présentation per Michel Contat du film que celui-ci a réalisé avec Alexandre Astruc : Sartre per lui-



**SPECTACLES** 

tes 3, 8 et 15 octobre à 20 H 30 ovec Béatrice Agenin. Pierre Arciti. Bérangère Dautun. Yves Gasc. de Mauine et Catherne Sellers.

MAISON DE LA POÉSIE

Terrasse du Forum des Haltes

101, rue Rambuteau 75001 PARIS Tél.: 236.27.53





Vente publique de LIVRES SCIENTIFIQUES ANCIENS le 10 OCTOBRÉ 1984

> HOTEL DES VENTES DES TUILIERS 31, rue des Tuiliers - 69008 LYON Tél. : (7) 800-86-65

> > Envoi de catalogues contre 21 F en timbres

Bertrand POIROT-DELPECH Plusieurs romans historiques, de sujet antique, paraissent ces tempsci en librairie : Hadrien, Julien anciens, qui conservent encore queluniversitaires réduisent la part qu'ils ľÉTÉ roman - Parfaitement maître de sa plume, l'auteur touche ici à tous les genres : la satire, la farce, la comédie de mœurs, le chant d'amour, l'intrigue policière. Un Marcel Aymé de gauche? Jacqueline Piatier/Le Monde GALLIMARD nrf

#### A LA RECHERCHE D'UNE MEMOIRE PERDUE

Paradoxe étonnant, la Mutualité, considérée comme le premier mouvement social français. possède une histoire assez peu connue... des historiens et mutualistes.

A l'occasion du centenaire du premier congrès national des sociétés de secours mutuels, se sont réunis, sous la responsabilité du C.N.R.S., chercheurs et acteurs sociaux. M. REBERIOUX, L. CALISTI, J. GAILLARD, H. HATZFELD, D. MARUCCO, J. MICHEL, Y. LEQUIN, M. MOISSONNIER, A. COTTEREAU, O. FAURE, D. LE SCORNET, C. LATTA, M. DREYFUS, R. VERDIER, P. LAROQUE ont apporté leurs contributions qui

permettent à PREVENIR PREVERS. de présenter une histoire inédite de la Mutualité. PREVENIR Cahiers d'étude et de réflexion édités par la Coopérative d'Edition "LA VIE MUTUALISTE"

| BONNEMENT | ET | COMMANDE |
|-----------|----|----------|

A retourner à "PREVENIR" : CVM 57, rue d'Italie 13253 MARSEILLE CEDEX 6 - CCP 655 11X Marseille Le numéro 60 F. - Abonnement pour 4 numéros 180 F

Prochains numéros : la santé de l'enfant - langage et sante la santé dans le Tiers-Monde -------

#### eriotein

# Maurras, objet de toutes les admirations

fureurs et tous les ressentiments.

OUS quelle rubrique ranger ce monumental ouvrage? Prévenons d'entrée de jeu un malentendu : ce n'est pas une his-toire de l'Action française, bien que le nom de Maurras en soit inséparable et que Pierre Boutang en revendique l'héritage dons son intégralité. « J'écris sur Maurras, je ne fais pas l'histoire de l'Action française, qui a été esquissée, qui reste à faire, mais ça ne sera pas par moi. - La chose est-elle possible? Peut-on écrire sur Maurras sans faire l'histoire de l'école, tant la vie de l'un et l'action de l'autre sont imbriquées ? L'inverse ne serait pas concevable : de faire l'histoire du mouvement en ignorant son principal inspirateur.

En tout cas nous voici prévenus : on ne cherchera pas dans ce gros livre des révélations, ni même des éclairages neufs, sur l'histoire du nationalisme intégral, si ce n'est par l'évocation, presque à chaque page, de souvenirs personnels de l'auteur et aussi par tout ce qui affleure, peut-être à son insu, d'une menta-lité, d'une sensibilité et d'un comportement qui ont profondément marqué notre culture politique.

Est-ce donc une biographie? A condition de ne pas l'entendre au sens classique. Pour définir la nature, l'originalité du livre, un rapprochement me vient à l'esprit, qui me semble parfaitement convenir au modèle comme à son biographe auxquels une culture commune a inculqué un même amour de la Grèce et une égale familiarité avec ses philosophes: Boutang n'aurait-il pas eu l'ambition d'être à son vieux maître ce que fut Platon pour Socrate? Le parallèle vaut même pour certaines circonstances : comme les disciples de l'Athénien, Boutang a rendu visite à Maurras en sa prison. Les Dialogues ne prétendent pas être une biographie; ils font peut-être mieux : ils nous proposent une vision de Socrate. Autani qu'une biographie, le livre de Boutang est un témoignage : celui d'un disciple ou d'un fils. La piété filiale lui inspire quelques belles pages et éclaire l'intelligence de l'œnvre...

#### Le biographe fait corps avec son modèle

les Dialogues bute sur une différence qui a'est pas mineure : le Socrate de Boutang a beaucoup écrit ; son activité d'écrivain a même été le principal de son existence. Maurras laisse donc une œuvre considérable qui ne permet pas de recomposer sa pensée ni de dessiner un personnage imaginaire. Pierre Boutang, en universitaire romou à la pratique de la lecture et de la critique des textes, scrute l'œuvre avec ine minutic exemplaire : il a lu l'énorme masse d'articles où chaque iour Maurras analysait les événements et les confrontait avec ses vues : il a eu accès à de nombreux inédits; il a consulté la correspon dance avec l'abbe Penon, capitale pour les années de formation ; il tire grand parti d'un manuscrit inédit qui porte le beau titre de la Mer-veille du monde, daté de 1891, où Maurras résume, en propositions numérotées de l à 61, les positions qui définissaient alors sa pensée. De ces textes P. Boutang nous propose une lecture personnelle qu'illumine l'intelligence du cœur.

Rigueur et passion font ainsi un curieux mélange : on conçoit pourquoi j'hésite à parler de biographie pour un livre où il y a autant de l'auteur que du modèle. Boutang fait corps avec Maurras. Il en épouse les idées et presque toutes les passions. Il concède bien quelques points à la critique : il confesse que l'antisémitisme de Maurras est l'abstacle le plus redoutable pour l'intelligence de sa doctrine et de sa vie -, mais il a tôt fait de lui trouver des justifications. Il s'étonne inci-demment que Maurras n'ait jamais douté de la culpabilité de Dreyfus comme il regrette furtivement que son maître n'ait iamais rendu hommage à la sincérité de Bernard Lazare. Mais ces quelques points exceptés, Boutang partage toutes les fureurs et tous les ressentiments de Maurras, notamment lorsqu'il évoque les controverses qui opposèrent les catholiques démocrates à l'Action française : - Toutes ces choses, dit-il, ne sont pas mortes. -Le mot est à la fois vrai et faux : à beaucoup ces querelles apparaîtront révolues, mais qu'elles demeurent bien vivantes pour certains, on s'en convainc à lire ce livre où Boutang continue de rompre des lances avec Maurice Blondel ou Laberthonnière (dont il fait à tort un jésuite).

Boutang fait mieux - ou pis - que raviver d'anciennes querelles : il tang témoigne sur en suscite de nouvelles. S'il prend son vieux maître : il ses distances par rapport à l'antisémitisme d'Etat de Maurras, il ne en partage toutes les répudie rien de la xénophobie de l'école : comme son maître il récuse quiconque ne peut produire quatre grands-parents français; à cet égard le procès sait à Alfred Grosser, parce qu'il n'est pas né en France, est inacceptable.

En outre, comment un esprit raisonnable peut-il encore écrire, arante-cinq ans après l'événement dont tant d'études ont éclairé les origines, - que cette guerre était folle, qu'on l'allait déclarer au pire moment (comme si la France l'avait choisi) sans l'avoir préparée, sous la pression de l'étranger et des mai-heureux juiss qui surent accélérateurs de la guerre »? Le sophisme se mêle à la passion : si Maurras s'est trompé sur la politique de Pétain, ce serait parce qu'e il a sous-estimé ce qu'il y avait de démocratique. Vous n'y aviez pas songé? Quand Boutang veut expliquer le mot si souvent retenu à charge contre Maurras, parlant du venin » du Magnificat, il concède que le mot est affreux mais, ajoutet-il aussitôt, c'était un mauvais tour du diable comme il n'en tente que sur ceux que Dieu a choisis. L'excuse est admirable : la faute devient signe de prédestination.

Cela dit, et qui devait l'être, le livre est passionnant autant que passionné. Si Boutang fait corps avec Maurras, il y met autant de luimême. Il s'y met tout entier, avec son histoire personnelle, son expérience, sa culture, sa foi religieuse... Boutang, qui se souvient d'avoir été journaliste, entretient d'un bout à l'autre de son ouvrage un dialogue avec l'actualité : il parle de tout, dans un étonnant patchwork, multi-pliant les rapprochements les plus inattendus, évoquant tantôt la des-truction du Boeing coréen et tantôt le projet de la loi Savary sur l'enseignement privé... L'auteur s'attarde sur les années

de formation de Maurras, avançant pas à pas, reconstituant pièce à pièce l'élaboration du système intellectuel. Près des trois quarts de ce gros livre sont consacrés aux années d'avant 1914 : Boutang passe plus vite sur l'entre-deux-guerres (une centaine de pages) et plus rapide-ment encore sur la vieillesse et la fin, puisque pour les années 1940-1952, il lui suffit d'une cinquantaine de pages. L'inégalité de cette répartition, qui heurtera peut-être un souci comptable de symétrie, me paraît légitime : ces années de formation ont été décisives; de surcroît, elles éclairent la suite. C'est une des parties les plus neuves et les plus attachantes de l'ouvrage. Son intérêt dépasse le cas Maurras : c'est comme une coupe dans la culture et les débats d'idées des années qui marquent le passage d'un siècle à l'autre...

On voit s'édifier l'architecture de ce système que Maurras commentera, développera, illustrera, le reste de son existence. A cette pensée,

qu'il tire peut-être un peu trop en direction de la philosophia perennis. Pierre Boutang dédie une admira-tion absolue : « La théorie monarchique la plus originale de notre temps, la seule doctrine politique qui puisse être opposée à Rousseau et à Marx. » Si personne ne conteste la justesse de la première assertion. il apppartient au lecteur de se prononcer sur la pertinence de la seconde. Il a toujours été malaisé d'apprécier équitablement l'importance de Maurras, entre l'exaltation sans mesure des fidèles qui le saluaient comme l'égal des plus grands et l'exécration d'adversaires oui se refusaient à voir en lui autre chose qu'un polémiste haineux : il a subi l'injustice qu'il a tant pratiquée à l'encontre des autres. En dépit de la passion qui l'anime, le livre de itang contribuera à une évalua tion moins passionnelle. Il aidera à comprendre l'influence qu'exerça Maurras : quoi qu'on pense de ses effets sur la conscience nationale, la pensée de cet homme a joué un rôle éminent entre le début du siècle et

#### La littérature n'était pas le repos du guerrier

Un des secrets de cette influence est assurément le talent. Ceux qui n'ont jamais rien lu de Maurras écouvriront, sous la conduite de Boutang, l'écrivain, l'homme de culture, supérieurement doué pour la littérature. Avec sa sensibilité poétique, sa langue musicale d'une extrême justesse, Maurras est ansai fait un pénétrant critique, Même ses adversaires concéderont que son élection à l'Académie avait d'autres motifs que les affinités politiques. On se prend même à regretter que la politique et la polémique aient privé les lettres françaises d'une partie de l'œuvre qu'il aurait pu écrire, mais Maurras eût récusé cette façon de voir : littérature et politique étaient, dans son esprit, solidaires. J'accorderai à Boutang que chez lui l'esthétique était subordonnée à l'éthique. La littérature n'était pas chez Maurras le repos du combattant : c'est le même combat qu'il mène contre les écrivains romantiques et contre les utopies démocratiques.

Pierre Boutang consacre de nombreuses pages aux rapports entre Maurras et le catholicisme : il évoque tour à tour le drame de son agnosticisme, la rupture entre l'Action française et l'Église, le mys-tère du retour de Maurras à la foi de son enfance. Peut-être les convictions de l'auteur l'induisent-elles à majorer la part de ce drame dans la vie et la pensée de l'ancien élève de l'abbé Penon. Des lecteurs moins spirituels > trouveront sans donte trop belle la part faite au surpaturel et aux interventions mystiques. Je ne la juge pas excessive. Je me ande seulement si Boutang ne fait pas de l'itinéraire de Maurras une lecture qui doit trop à saint Thomas et à Pascal. Mais la

destinée dont on nous retrace le

cours est autant un cheminement spirituel qu'un destin politique. Cette dimension religiouse a été capitale. L'histoire de l'Action française cut été tout autre, et avec elle l'histoire des droites en France et aussi notre histoire religieuse, si les relations entre catholicisme et maurrassisme avaient été d'abord moins intimes et ensuite moins conflictuelles. La crise ouverte par la condamnation pontificale a été en notre siècle comparable à la crise janséniste au dix-septième siècle et. si le nom de Pascal est venu sous sa plume, ce n'est pas inadvertance.

#### Le mauvais usage des références historiques

Quoique Boutang n'ait pas cher-ché à faire l'histoire d'un temps, l'historien trouvera matière à son information : je cite à titre d'exemple ce qui a trait aux rapports avec Clemenceau, les quelques indications sur les relations avec le général Mangin et tout ce qui se rapporte à Georges Valois. Boutang, qui passe vite sur la période dont il a été témoin, est, pour les années antérieures, dépositaire d'une tradition ou'il a puisée essentiellement dans les confidences, spontanées ou provoquées, de Maurras lui-même.

Parce que l'auteur passe trop vite sur la fin, l'historien restera sur sa faim à propos de l'étrange retourne-ment qui, à partir de 1937 ou 1938. fera de l'homme qui avait été jadis le plus lucide sur le danger allemand, et le défenseur le plus sourcilleux de l'indépendance nationale, l'avocat de l'apaisement, puis d'une acceptation résignée de la défaite et censeur implacable de ceux qui, fidèles à ses leçons antérieures, poursuivirent le combat contre l'occupant. Une allusion nous met peut-être sur la voie : la comparaison entre Vichy et le royaume de Bourges. Maurras a cru que Pétain accomplissait une mission analogue à celle de Jeanne, mais ceux qui s'inspirerent de l'exemple de la sainte de la patrie étaient ceux qui continuaient le combat. Quel exemple d'un mauvais usage des références historiques! Parce qu'à ne tenir compte que de ces éléments pérennes on oublic que l'histoire est indissolublement permanence et renouvellement! Erreur symétrique de celle qui empêcha une partie de la gauche de percevoir que le rapprochement avec l'Allemagne, qu'elle appelait de ses vœux, changeait de signification avec l'arrivée

d'Hitler au pouvoir. Quoi qu'il pense du rôle historique de Maurras, le lecteur trouvera dans ce livre foisonnant, qui irrite à une pensée qui n'est pas indigne de retenir l'attention, tant par sa cohérence propre que par son rayonne-

#### RENÉ RÉMOND.

\* MAURRAS. LA DESTINÉE ET L'ŒUVRE, de Pierre Boutang. Plon,

#### Jacques Iserni, teut entier à sa cause attaché...

ACQUES ISORNI a rivé son nom à la défense acharnée et toujours pour suivie de Philippe Pétain. Pour les uns, c'est le fidèle entre les fidèles, pour d'autres une sorte de Don Quichotte, pour d'autres, enfin, l'excessif et bruyant célébrant d'un service perpétuel à la mémoire du roi déchu.

Jacques Isomi se dresse une fois de plus à son banc. Pour raconter sa vie. Il le fait avec cette insolente indépendance, cet enthousiasme parfois naif, parfois théâtral, et pour tout dire dolescent, qui l'ont lancé dans tant d'aventures judiciaires ou

Fils d'un dessinateur de mode originaire du Tessin et entré dans la bonne bourgeoisie parisienne, Jacques isomi raconta longuement son enfance, ses études et ses amours. Il entre au barreau : portraits aimables ou mordants d'avant-guerre, anecdotes qui courent le palais. C'est la règle du genre. Mais Jacques Isomi n'est pas l'homme des demiteintes. Il raconte avec une amère drölerie sa « guerre » comme infirmier militaire dans une « réserve » jamais utilisée d'éminents médecins en uniforme.

Après la défaite, retour à Paris. Un Paris où un petit monde prudent regarde se faire l'histoire. Le jeune avocat a quelque peine à reprendre la robe : la gislation de Vichy interdit aux fils d'étrangers – même naturalisés - d'exercer certaines fonctions... Cela s'arrange vite. Jacques Isorni, s'il n'est pas « résistant » - d'autres qui ont fait moins se pareront de l'étiquette, - n'est pas non plus col-laborateur ni même pétainiste. Il rend des services, prend des risques et plaide courageusement devant les tristement fameuses « sections spéciales ». Il est aujourd'hui à leur égard plein d'indulgence : il ne faut pas de taches sur l'uniforme du maré-

Jacques Isomi a certes côtoyé les prisons, la torture, les fusillades. Mais il ne les découvre vraiment que lorsque, à la Libération, ce sont les persécutés d'hier qui ont pris le pouvoir. Les motifs de leur revanche paraissent lui avoir échappé. Il n'en voit que les excès, bien réels. Mais cette indignation perd de sa force : il oublie ou comme le peu qu'il a connu des horreurs précé-

C'est que ce défenseur-né finit toujours par s'identifier à ses clients. En Robert Brøsiliach, dont il est l'avocat, il ne voit plus qu'une victime, Brasillach, certes, paiera de son sang ce que d'autres, plus tard, ne paieront que d'un court exil ou d'une brève prison. Ou ne paieront pas du tout. Mais Brasillach était l'homme du « fascisme immense

pensantes de la presse collabora-tionniste. Porta-t-il l'uniforme allemand? De Gaulle aurait un prétexte selon Jacques Isomi - refusé la grâce de l'écrivain au vu d'une photographia où il se trouvait, en civil, aux côtés de Jacques Doriot en SS. De Gautle aurait mai vu ou d'aurait pas voulu bien voir... Le général est brusquement devenu l'incamation du démon. Tout adversaire de ses clients est, pour Jacques Isomi, un ennemi personnel.

Et Pétain paraît. Un grand destin, un grand malheur, un vieillard écrasé, mais toujours superbe. Pour isomi, c'est le coup de foudre. Il se faufile dans la défense, court-circuite le bâtonnier Payen, défenseur en titre, enfourche sa bicyclette pour une visite impromptue à l'inculpé. Il le réconforte, le fait rire, l'encourage. Ses déclarations, c'est isomi qui les écrit et les lui fait recopier. Dans le ménage de Pétain, il est plus que l'ami : il est le fils affolé de dévouement. Sa plaidoirie sera un chef-d'œuvre, un sommet. In extremis, il se souvient - enfin - dans sa péroraison des morts de la Résistance, pour les associer à la défense,

#### Cyrano flamberge au vent

Sur le cas Pétain, sur un procès dont l'instruction fut bâciée, Jacques Isorni, à la recherche obstimée de la réhabilitation, a écrit une dizaine d'ouvrages et quantité d'articles. Ses Mémoires y ajoutent une description, vue du banc de la défense, du climat des audiences. Sans fard : pauvre bâtonnier Payen. Sans indulgence : portraits féroces du pro-cureur général, des témoins de l'accusation. Et toujours, l'ombre exécrée de Charles de Gauille.

Le monde d'Isomi n'est plus désormais qu'en noir et blanc : tout ce qui a trait à Vichy trouve grâce à ses yeux. Tout s'explique et tout s'excuse. En Louis Renault, il ne voit plus que le grand industriel, non l'homme qui a mis ses usines au service de Hitler. D'un mot, d'une formule méprisante, Isomi écarte tout ce qui risquerait de contredire sa thèse. Avec sa démesure, son insolence, c'est Cyrano flamberge au vent. Un Cyrano dévoué, contre de Gaulle-Richelieu et ses spadassins, à un monarque incertain. Cyrano était un poète. Jacques Isomi aussi lancé dans le monologue finel. Mais l'histoire ne s'apprend pas chez les poètes.

#### JEAN PLANCHAIS.

d'où sortent des hauts fonctionnaires

\* MÉMOIRES, de Jacques Isorni, 1911-1945. Laffont. 540 p.

# Le mystère Bainville

#### • Un monarchiste qui nourrissait peu d'illusions sur les princes...

N politique, aucun don ne surpasse jamais cette rare vertu de connaître suffisamment bien son époque pour en prévoir les périls et les annoncer à son peuple, afin qu'il s'en préserve. Historien de tempérament, et non par formation universitaire, Jacques Bainville considérait le passé comme une vaste expérience où des hommes peuvent entrevoir leur avenir. pourvu qu'ils en comprennent les leçons. - Jamais les choses ne se présentent deux fois de la même manière, expliquait-il. Mais la politique consiste à appliquer aux circonstances des règles éternelles. »

L'éditorial ironique, sévère ou réfléchi que Bainville publia pres-que chaque jour dans l'Action fran-çaise, de 1908 à 1935, en appelait d'abord à la mémoire collective de ses lecteurs. Ces articles, rassemblés en volumes - qui se trouvent chez les bouquinistes - gagnent avec l'age une superbe vigueur. L'influence que Bainville exerça entre les deux guerres, assez comparable à celle d'un Raymond Aron au cours des vingt-cinq dernières années, valut de prestigieux tirages à ses livres les plus célèbres. Son Histoire de France pulvérisa bien des records, avec plus de cinq cents rééditions jusqu'en 1955.

La vie régulière, studieuse, qu'il mena entre son bureau et les bibliothèques n'avait, jusqu'à présent. tenté aucun biographe. Bien qu'il écrivit dans l'un des quotidiens les

plus combatifs de son temps, Bainville n'en partagea guère les fureurs ni les hargnes. Ses convictions, fixées des la première jeunesse autour d'un royalisme raisonneur, pétri de stolcisme moral, de classicisme littéraire, le préservèrent en outre des emportements romantiques où son ami Maurras, qu'il admirait beaucoup, se jeta tant de fois. Lorsqu'il entreprend de raconter la vie de cet homme discret, en reconnaissance des lumières qu'il reçut de son œuvre, Jean Montador s'attaque assurément à un sujet tout

#### « Ce qui se guérit le moins facilement. c'est la bêtise!»

· Pour la plupart de ses contemporains. Jacques Bainville est resté une énigme », observe-t-il dans le chapitre consacré à son caractère. Si rien d'éclatant ne se dégage de sa vie calme, sauf l'exceptionnelle vivacité de l'esprit, ce logicien épris de démonstrations froides brûlait en secret d'une ardeur mal contenue. Pour s'en libérer, Bainville composait alors des poèmes en allemand, selon une confidence à son cadet Pierre Gaxotte, dans l'un de ses rares moments d'abandon. En arrêt lui-même devant ce mystère, Jean Montador conseille de rechercher dans l'œuvre l'explication du personnage. Apparemment, rien de plus simple. Mais si la methode suffisail. devait-il prendre la peine d'y ajouter sa biographie?

Fidèle à son système, l'auteur suit son héros de livre en livre, comme si

chacun d'eux marquait vraiment l'étape d'une évolution intellec-tuelle. Or Bainville, répétons-le, parvint dès sa jeunesse aux convictions de la maturité. Même lus dans leur ensemble, suivant le conseil de Jean Montador, ses ouvrages prouvent mieux la complexité de son caractère qu'ils ne l'éclairent vraiment, Selon toute vraisemblance, le réalisme impitoyable de sa lucidité s'accompagnait de vives compas-sions pour le malheur de ses semblables. Bainville oscilla toute sa vie entre les deux sentiments. Les guerres, les révolutions qu'il parçourait en curieux, lui laissèrent bien des fois le sentiment de misères absurdes qu'un peu de prévoyance aurait pu interdire. Au fond, ce représentant d'une droite cérébrale, sujourd'hui presque entièrement détruite, ne sépara jamais l'intelli-gence du cœur. Monarchiste, il s'illusionnait peu sur l'insuffisance des princes. Champion des classes moyennes, il les savait égoistes et jobardes. Défenseur du capital, il dénonça maintes fois l'aveuglement des capitalistes. - Ce qui se guérit le moins facilement, c'est la bêtise -. assura-t-il un jour.

Une autre des ses maximes, rassemblées en annexe par son biographe, montre bien quelle tristesse cachait sont humour: • Ce qui est curieux, ce n'est pas qu'on ait tout dit, mais qu'on ait tout dit en vain. de sorte que tout est toujours à redire. . En bon fils du dixneuvième siècle. Bainville persista cependant toute sa vie à croire la politique améliorable par le secours de la raison. . Par l'étude de l'histoire, par l'observation et par l'analyse, on peut devenir prophète.» l'inconséquence des siens

condamne parfois le prophète à crier dans le vide. L'avertissement exact, suivi d'aucun effet, établit alors tout ensemble la valeur et l'inutilité de l'intelligence. Avec son livre à jamais mémorable, les Conséquences politiques de la paix, Bainville vécut ce destin jusqu'à la nau-

#### L'avenir dévoilé en pure perte

lvre de son triomphe militaire sur l'Allemagne, la France de 1920 se croyait définitivement protégée contre son dangereux voisin par le traité de Versailles. Texte en main, Bainville l'analysa article par article et expliqua comment les dispositions draconiennes prises contre l'ancien Reich préparaient, tout au contraire, sa revanche. Rarement analyse diagnostiqua le malheur avec tant de détails. Derrière les tentations de l'Anschluss en Autriche, la minorité germanique de Tchécoslovaquie, le couloir de Dantzig, Bainville désigua nommément les trois fautes diplomatiques majeures, d'où la seconde guerre mondiale sortit dixneuf ans plus tard. Il se donna même le luxe de prévoir l'alliance entre Moscou et Berlin contre la Pologne, autrement dit le futur pacte germano-soviétique, dont la signature hâta la conflagration. Peu de grands travaux politiques dévoilèrent si complètement l'avenir. En pure perte!

Les Conséquences politiques de la paix ne figurèrent suns doute jamais au programme de l'Ecole nationale d'administration. Non sans causes! Une institution officielle

conformistes se méliera toujours de l'indépendance intellectuelle. Bainville disait aussi : • Il y a une autre liberté que la liberté politique, c'est celle qui se gagne par rapport aux idées reçues. Dans son légitime respect pour le personnage, Jean Montador ne remarque pas le rebelle caché tout au fond de son caractère. Il ne prend pas non plus les distances nécessaires avec certains thèmes hasardeux de l'Histoire de France. Bainville écrit ainsi à propos de 1789 : « Il n'est pas douteux que des agenis prussiens aieni pris part aux journées révolution naires » sans en fournir la moindre preuve. Dans ce cas précis, son aversion envers l'Allemagne l'entraînait un peu loin... Des esprits curieux se demanderont iongremps où elle l'aurait conduit s'il avait encore

vécu en 1940. Au début de cette année fatale, aucun maurrassien n'aurait cru son vieux maître capable de soumettre jamais son journal à la censure hitlérienne. Pourtant, il l'accepta. Germanophobe notoire. Bainville auraitil admis l'inconcevable humiliation. cessé d'écrire ou rejoint en de Gaulle, à Londres, un lecteur fidèle, ancien et conséquent ? Peu républicaine en ses débuts, la France libre n'aurait pas gagné à ce rollicment beaucoup d'esprit démocratique. Avec Bainville comme philosophe, la Résistance prenait d'autres couleurs. La Libération basculait dans un autre sens. Les mystères font ainsi rêver...

#### GILBERT COMTE.

\* JACQUES BAINVILLE, HIS-TORIEN DE L'AVENIR, par Jean Montador, préface de Marcel Julian. France-Empire, 264 p., 65 F. ipmello ?81 William Cau <sub>10</sub>mancier ( La Fortune de a Mule bland Russes de Nom-You Now York of Residence of Reside Ruther foods

of or rodules, Williams

Hallman de séparte Mille en poisse consider de poisse considerada de poisse con crait spécifiques

il en donne.

con iong polonie

con e confonde

con e confonde

con e confonde

contait polonie

contait p Carlos Will mère faire comprise of participation of the comprise of t ansemble of suiment transie done and the en traduction Will Horano et la Fart and peine peine

on array terms que chara THE STATE STATE pas a grancour Ellera and according to the cross Test elle qui les ferrat leu-York - Vermont

STATE OF THE SERVICE

Santa Coment, la male

SELECTION C: la ville

ment La consegue de Par

1211-1- Nous 500

aller et retour and the second of the second of

the test of the 20 Value of the 10 Value of the 20 Value of th ungene in termina particulare in Normania sont into accept of order Democratic Programmes of Programme as Confuelunet en dans le Verlette de grenoten en semble Partie le l'immence & s Pitte :: 2 découveur In le per cire, sen est & Not tan en alle que de suit.
Not tan les désenvertes de l'action Carlos Milliam Carlos de l'action accuel en a fait une régis

la supercherie THE TENSING TOTAL

'er consideré Gre Sable v. dont le incompanie exemplants

incompanie exemplants Se fe to the un nom d'emand pour proposer aux éditeurs. au inmens qu'ils ont totale aen: nagi:ges, allant mēme St. 3 efuser de les cublier. - Libercherie, révélés par arear Dittandique dans le Sun enes cu 23 septembre, e Sole des mouvements divers que cans i industrie de la lite. en d'attire plus le ides Gue le succès ». « Les

Honnaissent pas mon style leam é etannée. » hande le Journal d'une bonne. Sine 17he Diary of a Good Signe Jane Someth Memier manuscrit, envoys at

dif-alie dui se targuant Tre des experts de mon caure



Une fors de plus CEARLLER mai or pour realisati Cité des evenes cent de lave graj ers dune reary There but le dess GESE, Sati des elle Sonamer a positi Ses de Michael



# erni, tout entier à sa cause attaché

for du demon Tout adversare

Ce ses cherts est pour Jacques

doctor un grand malheur, un

vieriand egrade mais toujours

Superbe. Pour Istim C'est le

Coup de foudre il se faufile defe

la gefense conficultate le

batonner Payen, defenseur en

titre, entourone se bicyclette

pour une viste impromptue à

i neulos ir le recontacte le lan

nie l'encourage Ses declara-

tions clest ison au les écni et

ies la fait recopier. Dans le

manage de Perain : est plus que

devolument: Sa cisicone sea

un chef-dispare un sommer in

eathern and section and a entire

= dame salperorason des morts

Chi 3 Fesistande pour les asso-

Cyrano

flamberge au vent

Sur le des Acteut sur un

prosper pont retruction fut

Modern Lackley School & Ma

Technological and calls renable

fut of last of late dissine

The Tale of Than 16 3 arricles.

Sing Michael adutent une

dito:::Tf::// www.du camp de la

geman gum ein ferbues du pro-

europhie in Orlando de Bautie.

ger militaria som nest plus

Edyd Tirle (1987) to et plant.

TOUT ON LAND OF BUYERS FROM

фодология в Присвезонация

mi ica - care En Louis

Hotograf Control to the formule

men and the second of the seco

came of the Cycano dame came of the Cycano came of Cycano came of Cycano

Rights ( 1979) stadissins auf

The state of the s

and the second autistic

\* MENORES, de Jacques Sucrea 1911-1945, Laffont Sup

and words

TJ VURNIK S

The second secon

All Paper

Daris All Comments

JEAN PLANCHAIS

2502 - \$40°50

46.4

C-3 -

que le شريع عن ج

i nomme

in this country to be service de

- reduce sa

پر ۱۹۰۹وی و او ا**نج**ال

' il est in tils affole de

St Petain paraft Un grand

Some un encem personne

et rauge a. Une des rares têtes SORNE a rivé son et rouge ». Or a construit tens pensantes de la presse collabora-pano si e ponda-tal l'unionne is défense action-HADIES DOUR SURVE afternand De Gaulle aurag MA. POUR LES WITS. un preferre selon lacques bonn WITTE IES FREIES — fefuse is grade de l'écuvain au tor presente de l'écuvain au grap sonte de Oor An Qinus buoto3.55,iie on il se # d'autres, enfer, trouveit, en civil. Bus côtés de MUNICIPAL CONSTRUCTOR Jacques Donot en SS De Gable perpétuel a la aura: ma. .u cu n auraii pas dicipe, Votile Bren vor . Le genéral est

THE SE CHARGE LINE partod Tewara, develor incelue activo official particles est son banc. Paur a. If le fait avec a ridebendance inne partos naif O'T DON'T TOUT DIFF Tom lance dans THE RESIDENCE OF

ministeur de mode went et ettré cars MORPH GAT SHOTTE taconie to que-TO MES BLUEDES ET antre du barresu -MAR DU MOTORPIS APPENDENCE CO. et Cent la regie is Jacques Isami ment des dem-CORSE BURG UP9 त्रे क्षत्रे से प्रथम्बार क A MARINE CANS

· primary abster

edecins en un-

infinite teleur a ell an peter monte me se take : "... ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎ ರವಸ್ಥಿರ್ವಾ CONTRACTOR IN FERN PERSON AND - HETE THEFT IN CONTRACTOR TOPICS MANUFACTURE LANG. Ell miest gas of historic day of the Satisform die 181-Set non bus con-Are Delegrate & 施, 理由性,这种 位于 COU BOOLSETACE SAMPLE SET OF SECT. 30336FE 2 . ESZ THE PERSON NAMED

il no frest data de STORME OF FIRST the electrical contrasts tratate in the ne les descurre Carrie & Line THE REPORTED AND 化化学 医乳粉样的 antidoper in their THE DATE STATES ELE WESTERN TRANSPORT the following at their

NAME OF STREET Selection of the selection page to their at 1866. Bart Brannach. CEL 2 THE 1855 CH. 2 54 B-34 -515 A MER SAME OF THE REAL PROPERTY. 1986, 19 SEARLES THE COURSE y ne belevant par Black Transfer ALAPS STEELS

医水杨醇 医电流 grava mera file al. , etablica entra a la

التعلق للأ لألائيكم عو dévoilé perte

عند عبد المحروب المعالية

RECEIVED FROM A

Sta 184 C. +15-

Se 2 April 35.00

**被数令。张彦琛** Pathone Call market is war a far m fallet Par . doct 15 1.57 Minist Page 1

AND ST. YES THE PARTY OF K TRANS OF THE Miles Fall Control AL NO CALL \* 300 had be but to the 新聞 1447代 ボン MATERIAL COLUMNS OF m iceration in **经**解、建立2000年 Maria Maria ma sau-a la-lin Specific Co. make with the B HE BEATH THEFT

Carrie and GILSERT UNITED STATES OF S lettres allemandes

#### William Carlos Williams romancier du quotidien

• « La Fortune » suite de « Mule blanche »...

Il est né à Rutherford, à une trentaine de kilomètres de New-York, en mars 1883. Il mourra à Rutherford en mars 1963. Médecin spécialisé en obstétrique et en pédiatrie, William Carlos Williams affirmait volontiers qu'il était impossible de séparer son travail d'écrivain de son métier de médecin. Il innova en poésie, rendant possible une poétique d'autant plus neuve qu'elle était spécifiquement américaine. Il en donna un exemple décisif avec son long poème Paterson (1), par lequel il prouve que l'homme et la cité se confondent et se disent ensemble. Poète « objectif . c'est ce qu'il se voulait pardessus tout, abandonnant la sentimentalité et l'épanchement subjectif, et acceptant la totalité du réel sans' en sélectionner tel ou tel aspect ni en privilégier aucun.

Le père de William Carlos Williams était anglais; sa mère était d'une lignée franco-espagnole. Lui, typiquement américain, comprit vite ue son pays n'avait pas de passé ni d'histoire, bref! qu'il se faisait. C'est de tout cela ensemble qu'est tissée sa fameuse trilogie dont deux .tomes ont paru en traduction fran-çaise: Mule blanche et la Fortune. Au centre, il y a une petite fille : Flossie. Le père de Flossie, Joe Stecher. est allemand; Gurlie, sa mère, norvégienne. La naissance de Flossie, c'est, symboliquement, la naissance de l'Amérique. Nous sommes dans les années 90, et la ville se construit en même temps que croissent les ambitions des hommes. La ville, ici, est un personnage inoubliable : elle est présente avec ses misères et sa grandeur. Elie pèse d'un poids gigantesque sur les hommes qui la peuplent. Ils croient la façonner! C'est elle qui les forme et les modèle.

#### New-York-Vermont aller et retour

Puis, il y a, en contrepoint de ce New-York tentaculaire, le Vermont avec ses fermes, ses caux vives, ses magiques et se solitude Mule blanche se termine par un séjour dans le Vermont, sorte de symphonie champetre qui réconcilie l'homme avec le silence. De la même saçon, la Fortune se clôt par un nouveau retour dans le Vermont et par un enchantement semblable, alors que Flossie commence à marcher, à parler et à découvrir le monde. Le pédiatre, ici, est à son affaire, et c'est merveille que de suivre Flossie dans ses découvertes et ses ravissements. William Carlos Williams, auquel on a fait une réputation d'auteur difficile, use, dans ces livres-là, d'un langage d'une sim-plicité totale, d'une transparence complète et d'une discrétion éton-

Joe Stecher est typographe. Dans Mule blanche, nous le voyons deve-nir l'homme de confiance de l'imprimerie qui l'emploie. Nous le suivons dans ses activités syndicales, mais nous le voyons rompre avec le syndicat lorqu'il s'apercoit que celui-ci prétend exercer un pouvoir illimité. Joe est poussé par Gurlie, qui voudrait une maison à la campagne, de l'argent surtout, et tout ce que la fortune peut permettre. Elle est de cette lignée de semmes américaines redoutables qui pousseront leurs maris à travailler jusqu'à en moutir. Si Joe, dans Mule blanche, résiste tant bien que mal aux désirs de Gurlie, on le voit, dans la Fortune, tenter l'aventure, quitter ses patrons, fonder sa propre imprimerie. L'évolution de Joe permet à William' Carlos Williams de dépeindre minutieusement la face cachée du monde « des affaires » : cette sorte de gangstérisme inavoué, certes! mais indéniable. Joe réussira. Gurlie aura sa maison. Le décor est en place pour le troisième volet : The Buildun actuellement en cours de traduc-

La trilogie de William Carlos Williams, c'est un peu Au grain d'Amérique ou Filles de fermiers (2) mais écrit autrement, avec une pudeur dont on ne saurait dire à quel point elle est admirable. Le moindre personnage secondaire est montré, restitué dans son épaisseur propre: non plus une utilité anesque, mais un être de chair et de sang. Les dialogues, une des formes favorites de l'auteur, en acquièrent une dimension étrange : ce sont des paroles dites par des créatures qui nous sont données à voir dans leur originalité. L'auteur s'efface, disparaît au bénéfice d'une œuvre dont on dirait qu'elle est faite par ses héros eux-mêmes. Roman du réel, telle est cette trilogie. Mais non pas roman réaliste, tant la poésie y brûle de ses feux cachés. Il conviendrait de parler, plus justement, d'un renouveau du réalisme ou de l'acte

de naissance d'un autre romanesque. HUBERT JUIN.

\* LA FORTUNE, de William Carlos Williams, traduit de l'américain par Resse Daillie. Flammanion, 476 p., 85 F.

(1) Paserson, aux éditions Flamma-

(2) Au grain d'Amérique et Filles de fermiers, aux éditions Christian Bourgois.

#### biographie

(Suite de la page 17.)

Pour continuer à publier des ouvrages de qualité en pariant sur la durée d'une œuvre, il faut vendre des ouvrages au succès immédiat, malgré les réticences des gens de la NRF. Il saut aussi que l'on parie de écrivains : Gallimard participe à la fondation des Nouvelles Littéraires, dans laquelle, heureux hasard et heureux temps, des critiques publiant chez Gallimard rendent compte de livres édités par Gallimard. Pour alimenter les caisses en argent frais, Gaston lance, en 1928, Détective, qui fait de beaux écus et son miel des faits divers les plus sanglants, puis un hebdomadaire de reportages Voilà, et enfin l'hebdo-madaire littéraire, illustré, et orienté à gauche, Marianne, dirigé par Emmanuel Berl. Avant de se la et d'abandonner la publication de journaux, Gaston s'aventure dans le spectacle. Il y a séjourné naguère en qualité d'administrateur du Théâtre du Vieux-Colombier, animé par Jac ques Copeau. Il produit en 1934 la Madame Bovary de Renoir, où Valentine Tessier meurt si joliment, et pour rien, car le film fait un flop. Il aura plus de chances avec les concerts de la Pléiade qu'il organisera, en 1943, à la Galerie Charpentier, où, selon la formule d'un auteur dramatique, que rapporte Pierre Assouline, se presse « tout ce que Paris compte d'heureux de vivre ».

#### « La chapelle de sectaires »

Proust, dont le Du côté de chez Swann avait été refusé par Gide à cause d'un « trop plein de duchesses », et publié à compte d'auteur che ez Grasset, a été récupéré par Gallimard. Les Jeunes Filles en sleurs a remporté le prix Goncourt en 1919. Ajoutée à la qualité de l'œuvre, la stratégie mondaine de Proust n'a pas été vaine Gallimard s'en inspire-t-il? Dès lors. il collectionne les prix littéraires à la fureur du grand rival Bernard Gras-

Constituer un catalogue d'auteurs prestigieux est l'ambition perma-nente et suprême de Gaston. Sa réussite ne s'explique pas seulement par de l'entregent et des dons de stratège. L'homme joue de sa séduc-\* MULE BLANCHE, de William
Carlos Williams, traduit de l'américain
par René Daillie (réédition). Flammarion, 285 pages, 85 F.

tion, 185 persuant et patient. Il sait
contre de dénicheurs de
l'aussi s'entourer de dénicheurs de
l'interite, comme l'italianisant Benjal'irrite, comme l'italianisant Benjamin Crémieux, le\_slavisant Brice Parain et le germaniste Bernard Groethuysen, qui seront à la base du fonds étranger, ainsi que Maurice-Edgar Coindreau, qui fera connaître les grands romanciers américains : Dos Passos, Faulkner, Steinbeck, Hemingway, etc. Gide, . la locomo-tive du convoi Gallimard ., entraîne des recrues de choix. Il convaincra,

# Cher Gaston!

potamment, Jacques Schiffrin d'apporter sa collection - Bibliothède la Pléiade », qui est devenue

un monument de la littérature. Les auteurs participent au ratissage; par exemple, Mairaux, qui vient de chez Grasset, persuade Emmanuel Berl de le suivre, Jean Prévost présente Saint-Exupéry. Après la seule lecture de l'article d'un ieune avocat de Genève, Gaston lui propose un contrat pour cinq livres. Le premier manuscrit tardera

à venir, mais cela valait la peine : l'auteur en est Albert Cohen. Le polémiste Henri Béraud oeut tonner contre la NRF et la - bande à Gide .. les . Gallimardeux ., . la chapelle de sectaires à la morale d'ascètes », on frôle le duel mais la caravane Gallimard passe. On débauche des auteurs chez les concurrents - mais tous les éditeurs usent de cette pratique - et l'on embauche : le catalogue s'enrichit. Pour un auteur, avoir son nom imprimé sur la fameuse couverture équivant à la consécration. Certes, les succès masquent les échecs : sont manqués Alain-Fournier, Mauriac, Céline (provisoirement). Graco. notamment ; d'autres, portés au pinacle le temps d'un livre, vont bientöt sombrer dans l'oubli.

C'est que Gaston les cajole, ses auteurs. Il sait écouter. Habile épistolier, il sait encourager et réconforter. De rares fois, il se départit de cette attitude bienveillante pour blâmer, en des termes vigoureux. l'ingratitude de l'espèce qui choisit une autre écurie pour le seul attrait du picotiu. Cependant, Proust, lui qui « n'a jamais demandé d'avance d'argent », est son préférés Maurice Sachs le roule comme un voyou. Simenon lui fait signer un contrat draconien - 50/50 - et renouvela-ble chaque année. Gaston a dû souf-

#### «Un pacte avec l'esprit»

Pierre Assouline n'insiste peutêtre pas assez sur le charme de Gaston. L'inventeur, selon Nimier, du gastonat ., mélange unique de mécénat, de paternalisme, d'un sens avisé des affaires et de longue patience, ne pouvait être que doté d'une grande séduction pour retenir del, des communistes et des fascisants. Il a passé - un pacte avec l'esprit », confie-t-il. Comme l'écrit Pierre Assouline, Gaston croit plus aux sentiments qu'aux idées. Kessel le qualifie d'a anar intellectuel S'il publie des hommes politiques, il se méfie de la plupart d'entre eux, qui apportent la guerre. Pour échapper à la mobilisation de 1914, Gaston se fait enregistrer comme étant · décédé - à l'état civil. Pour plus de sûreté, il veut tellement être malade qu'il le devient réellement. Il est

terrain connu. Plus loin, on remonte

le temps, répertoriant les change-

ments d'Edo à Tokyo avec le grand

japonologue américain Edward Sei-

densticker - sans se préoccuper

outre mesure de l'opinion de Pierre

Loti, qui trouvait à la capitale une

Ailleurs, dans le genre intimiste,

souvent nostalgique et parfois ironi-

que, on flane à travers les vieux

quartiers, on entre à pas seutrés dans

les maisons et la vie des Tokyoïtes.

Cela se fait, aimablement, avec

deux journalistes qui ont voué une

partie de leur vie au Japon : Robert

Guillain, lui aussi ancien correspon-

dant du Monde à Tokyo, (. La

rivière à explorer le temps.), et Marcel Giugliaris («La maison

oî .). Et aussi avec la chronique de quartier « l'ai longtemps vécu sous

de vastes mégaphones) d'un univer-

sitaire français, Jean-François

Citons encore, pêle-mêle : l'art

populaire (« Le clown et le samou-

raï», « La fête du sang »). Et puis

Tokyo « bazar électronique », Tokyo

empire des papivores, dévoreur de shimbun (quotidiens) et de mangas

(bandes dessinées), ou encore

Tokyo-ghetto, Tokyo-geishas,

Tokyo-sex-shop. An bout du compte,

de tant de contes, on a là un inven-taire quasiment à la mesure de la

démesure du sujet. Ce qui n'est pas

\* DES VILLES NOMMÉES

TOKYO. Editions Autrement, collec-

tion « Villes et créateurs », 300 p. illus-

R.-P. PARINGAUX.

peu dire quand on parle de Tokyo.

laideur américaine ».

enfin réformé! En Suisse, où ou le soigne un temps, il obtient l'exclusivité de l'œuvre de Joseph Conrad pour la France. Gaston ne croit qu'en l'art et la littérature. Son aptitude à garder sous un

même toit des hommes aux tempéraments différents révélers durant l'Occupation ce qu'elle peut comporter d'ambiguité. Pierre Assoulin brosse d'ailleurs un saisissant ableau des milieux littéraires de l'époque. Les Allemands à peine débarqués à Paris, la quasi-totalité des éditeurs signent la . liste Otto », qui interdit la publication des écrivains iuifs et mal-pensants. Quant à Gaston, il se démène comme un beau diable pour faire sauter les scellés que les Allemands ont posés sur la porte, rue Sébastien-Bottin. Ils venlent obtenir 51 % des parts de la Librairie Gallimard. L'éditeur refuse. Après tractations, les Allemands imposent un . fasciste convenable », Drien La Rochelle, à la tête de la NRF. Drieu déciendra aussi des pouvoirs étendus pour la totalité de l'exécution de la production spirituelle de la maison ». Claude, le fils de Gaston, est prisonnier.

Temps étranges. Des écrivains s'exilent. René Char entre au maquis, Jean Prévost y meurt. Jean Guébenno refuse de publier tant que les Allemands seront là, Vercors fonde avec Pierre de Lescure les Editions de Minuit clandestines. D'autres se résignent à la collaboration ou s'y engagent résolument comme Bernard Grasset et Robert Denoël.

Etrange aussi l'atmosphère chez Gallimard. A la revue, des · ecrivains de renom » signent des articles côté de collaborateurs notoires. Dans les bureaux proches de Drieu, des rédacteurs des Lettres francaises clandestines rencontrent Jean Paulhan sous le regard de velours de Gaston

On - aryanise - l'édition : Ferenczi, 'Nathan, Calmann-Lévy, doivent céder leurs maisons. Douze éditeurs rachètent Nathan avec l'intention - c'est à leur honneur de rendre la maison à son propriétaire après la Libération. Une semblable opération échoue pour

Calmann-Lévy, qui tombe entre les mains des hommes de paille de l'institut allemand. Albin Michel s'était porté acquéreur. Gaston aussi, si l'on en croit les termes d'une lettre inédite que publie Pierre Assouline. Agissait-il pour son compte ou pour le - consortium d'éditeurs »? La statue du commandeur est muette.

Après la Libération, Drieu se suide, Brasillach est exécuté. Robert Denoël - l'éditeur de Céline et de Rebatet - est assassiné par un inconnu. Bernard Grasset, poursuivi. sera finalement amnistié. La NRF se voit interdite. Son expiation ne durera guère : elle reparaît en 1953, soulevant la fureur de Mauriac, qui évoque durement, dit Pierre Assouline, « la chère vieille dame tondue dont les cheveux ont mis huit ans à repousser •.

Mais l'air du temps a changé : il est celui des Temps modernes de Sartre, qui a bien réussi depuis que la Nausée a été imposée à Gaston. Marcel Duhamel a créé la célèbre Série noire - chez Gallimard. Camus a pignon sur la rue Sébastien-Bottin. Denoël et le Mercure de France tombent dans le giron de Gallimard. Céline rejoint enfin le catalogue, où figureront encore Pasternak, Nimier, Vailland. Insensiblement, Claude Gallimard prend les rênes de l'entreprise, rompt un contrat de distribution et d'édition communes avec Hachette, crée la collection de poche « Folio » et s'impose par cette andacieuse

Le père fondateur fut inhumé dans la plus grande discrétion, en décembre 1975 : il détestait les pompes, les honneurs et les bicornes. La plupart des grands écrivains figu-rent sur son cher catalogue. Parmi eux, rappelle Pierre Assouline : dixhuit prix Nobel (dont six français) vingt-sept Goncourt, dix-huit grands prix du roman de l'Académie, douze Interallié, sept Médicis, dix Renaudot, dix-sept Femina.

75

Chapeau, Gaston!

BERNARD ALLIOT. \* GASTON GALLIMARD, de Pierre Assouline, Balland, 500 p., 98 F.

# le feuilleton

# Une cure d'intelligence

(Suite de la page 17.)

Lui seul est en mesure de débusquer les mythes que la culture, donc la société, veut faire prendre pour des réalités dites enaturalles ». Barthes n'a pas son pareil pour nous aider à réviser ce que les époques successives et leurs artistes donnent comme « allant de soi ». Ce fut un régal, il y a bientôt trente ans, de voir l'auteur de Mythologies rejeter les diktats de la mode féminine — la jupe sera à 2 centimètres du genou ou ne sera pas ! - et décortiquer certains produits ou jeux mythiques, la DS-21, le catch.

La même pédagogie baladeuse et illuminante s'est poursuivie au long des textes de digressions qui accompagnaient les longs traités plus techniques. Tout, chez Barthes, fait pâture, et ventre : un mot pris au vol - vide, sexe, lisible, signifiant, - un voyage dans un pays à la langue inconnue, le Japon, où l'auteur, nouveau Robinson, s'oriente aux codes, aux bruits.

Un pressentiment parmi d'autres : si la société reste divisée, la culture : non. Même celle dite « de masse » est globalement petite-bourgeoise. Les goûts du public, eux, gardent leurs strates (cf. la Distinction, de Pierre Bourdieu), mais non la production des couvres. Ce qui travaille la culture, tragiquement immobile, c'est la

#### A lecture offre à Barthes les meilleurs prétextes à lever la tête, à réviser acceptions et acceptations paresseuses.

Lecture des spécialistes - Jakobson, Benveniste, Kristeva, Genette, Metz, - mais aussi d'écrivains mai conscients des trésors de réflexion enfouis dans leur prose. Barthes revisite ses préférés : Michelet, Bloy, Brecht, avec des incursions chez des contemporains - Cayrol, Renaud Camus, Guyotat, - ou des auteurs insourconnés comme Brillat-Savarin, Savez-vous seulement ce qui nous attire dans le croustillant d'une friture, le crispy des Américains ? Vous doutez-vous que c'est le rapt dont l'aliment a été l'objet, par surprise ?

La Recherche du temps perdu reste la bible. Qu'on l'ouvre à n'importe quelle page, le mystère de l'écriture y parle d'or. Le mênte de Proust, dont ont découlé les autres : il a compris que, selon la formule de Keats, « la vie d'un homme d'une certaine valeur est une continuelle allégorie». De quoi? De tout y compris de ce qu'il n'imagine pas et que les siècles à venir y trouveront, tant il est vrai que l'écriture, à ce niveau, se fait divinatoire, inépuisable-

T pourquoi Barthes n'y est pas allé de son roman? Il répondait à cette question par des dérobades gaies : «Je ne pourrais pas nommer mes personnages », m'a-t-il dit. Le vrai est que la nécessité ne s'en faisait pas sentir. L'aveu sur soi passait ailleurs : dans Barthes par Barthes, Plaisir du texte, Fragments d'un discours amoureux, et tout simplement dans l'analyse d'un son ou-

Le journal intime, pareil, Barthes a commencé d'en tenir un, et puis ca « qui suis-je ? », sous lequel se cache le risible « suis-je ? », lui a paru inessentiel, inauthentique, vain. Au reste, quel genre vaut d'être cultivé? Fragilité grandicse de la littérature : elle na peut fournir aucune preuve de ce qu'elle avance, ni de son utilité. « C'est un livre que c'est pas la peine», disait volontiers Paulhan, terrible-

Le Bruissement de la langue atteste que Barthes, ca vaut la peine, quoi qu'il aborde, il est de caux à qui il suffit de tracer quelques mots pour s'approcher au plus près du mystère tremblant de tout énoncé, pour nous laver comme une eau lustrale, pour nous rendre plus intelligents, plus libres.

BERTRAND POIROT-DELPECH. ★ LE BRUISSEMENT DE LA LANGUÉ, « Essais critiques IV ». de Roland Barthes, Le Seuil, 418 p., 99 F.

#### societé La supercherie de Doris Lessing

ORIS LESSING, roman-cière mondialement cé-lèbre, considérée comme « nobelisable », dont le Carnet d'or s'est vendu à sept cent cinquante mille exemplaires, a voulu soumettre à un test le monde de l'édition et de la critique : elle a pris un nom d'emprunt pour proposer aux éditeurs deux romans, qu'ils ont totalement négligés, allant même jusqu'à refuser de les publier.

La supercherie, révélée par l'auteur britannique dans le Sun-day Times du 23 septembre, a suscité des mouvements divers chez les éditeurs. Doris Lessing affirme avoir agi ainsi pour prou-ver que, dans l'industrie de la littérature, e rien d'attire plus le succès que le succès ». « Les gens, dit-elle, qui se terguent d'être des experts de mon œuvre ne reconnaissent pas mon style. Cela m'a étonnée. »

Intitulé le Journal d'une bonne voisine (The Diary of a Good-Neighbour), signé Jane Somers, le premier manuscrit, envoyé en

1981, a été refusé par l'éditeur habituel de Doris Lessing, Jonathan Cape, ainsi que par Gra-nada, son éditeur en livres de poche. Jonathan Cape l'avait détesté », et Granada avait trouvé le livre « trop dépriment ». Le roman - une journaliste proche de la cinquantaine vient en aide à une vieille femme misérable proche de la mort - a finalement trouvé un éditeur et s'est vendu à quelque deux mille exemplaires. L'année suivente, 4 Jane Somers » publiait son second roman Si vieillesse pouvait (If the Old Coud).

Dans notre pays, cependant, cet auteur inconnu n'était pas passé inaperçu grâce au flair d'Ivan Nabokov, directeur litté-raire d'Albin Michel, I'un des éditeurs de Doris Lessing pour la France. C'est pourquoi Albin Michel annonce pour janvier 1985 la publication de l'ouvrage sous un titre sans ambiguïté : Journal d'une voisins - les Carnets de Jane Somers par Doris Lessing.

Des villes nommées Tokyo Une promenade colle un mil de noctambule au « kaléidoscope babylonien » de Shinjuku, où Philippe Pons est en fascinante

«TOKYO la géante, l'éclec-tique, la puissante, Tokyo manteau d'arlequin, grand collage de l'est et de l'ouest... » Placée sous la direction de Philippe Pons, ancien correspondant du Monde au Japon, Des villes nommées Tokyo rassemble, en plus de 300 pages illustrées, une soixantaine d'articles d'une grande variété. La ville se dévoile au fil des chapitres et au gré des auteurs, depuis · La cité planète » jusqu'aux - 20nes d'ombre - en passant par « Tokyo transfert », par la « société de communication » et par les \* zones interdites ».

Après le survoi de « la ville superlative - avec Augustin Berque, on



GESE, fail des «PILOTES DE L'ENFER» un

«sommet» a ajouter aux aventures nombreu-

SES de BUCK DANNY!

tage l'an passé. Il semble qu'il serait

souhaitable de centrer cet examen

sur les groupes à risque, pour les-quels son rendement est de beau-

coup supérieur et notamment les mi-

grants, les personnes âgées et les

sujets exposés (collectivités médi-

Tous ceux qui om subi une inter-

vention chirurgicale savent qu'un

ment demandé avant l'opération par

les anesthésistes. Or > - une étade portant sur mille cas chez des sujets

de moins de trente ans a montré l'imatilité totale de ces radiogra-

Les radiographies thoraciques, elles aussi systematiques, des pa-tients hospitalisés pour une canse

La force de la routine reste ainsi

que et de l'économie, et sans donte une campagne devrait-elle être en-

treprise pour la réévaluation de com-

fil des ans, indûment automatiques.

Dr ESCOFFIER-LAMBIOTTE.

ment est avasiment mil.

ique montrent que leur ren

ssante que celle de la logi-

ents archaïques devenus, au

cliché du thorax est système

phies pré-ovératoires

#### Examens et traitements inutiles

« Voas avez trop d'acide urique. » Sur ce constat, et selon une enquête récente, 39 % des généralistes ordonnent systénatiquement un traitement. 46 % le font souvent et 14 % rarement on jamais. Or, ce sont ces derniers qui out raison, a souligné aux Entretiens de Bichat le docteur M. Guidet (ser-vice de rhumatologie, Besan-

Les taux élevés d'acide urique dans le sang (plus de 70 mili-grammes par litre) peuvent accom-pagner des maladies rarissimes congénitales ou la goutte, dont le traitement est sujourd'hui simple et bien codifié. Ils ne résultent, le plus souvent, que d'une constatation forfuite qui ne s'accompagne d'aucune manifestation clinique, et qui peut d'ailleurs résulter d'un traitement par diurétiques de l'hypertension ar-

térielle. Nombre de malades atteints d'affections cardio-vasculaires et qui présentent des facteurs de risque pour l'athérosciérose (obésité, hy-pertension, taux élevé de cholestérol ou de triglycérides, tabagisme) s'entendent dire que leur taux excess d'acide arique constitue un risque supplémentaire. Cela n'est nullent prouvé, dit le docteur Guidet, et il n'existe aucune preuve que le traitement visant à abaisser ce taux modifie en quoi que ce soit la situa-

tion vasculaire et son évolution. La même remarque s'applique à une prétendue prévention de la goutte. 10 à 15 % des Français out un taux élevé d'acide urique (soit plus de cinq millions) alors que la prévalence de la goutte n'est que de 0,5 % de ce nombre. En outre, les

l'élimination urinaire de l'acide urique ( uricosuriques), ou à en inhiber la synthèse, penvent ne pas être dénués d'effets secondaires qui, bien que rares, peuvent être exceptionnellement graves, risque qui ne peut être coura pour un résultat plus

Si l'on veut à tout prix faire bais-ser un taux d'acide uique qui ne s'accompagne d'aucune autre pathologie, le régime est un préalable absolu. Il consiste en la réduction des excès alimentaires éventuels et la suppression des boissons alcoolisées. Il permet d'obtenir un fléchissement du taux d'acide urique à 10 mg/L

#### L'alcoolisme classique

En somme, conclut le docteur Guidet, en dehors de cas exception-nels et discutables, le traitement systématique de l'hyperuricémie n'est pas justifié. Or, le coût des médica-ments utilisés en France à cette fin s'est élevé en 1980 à 15 millions de francs, pour les quatre à cinq millions de sujets dont le taux d'acide urique est trop élevé dans le sang et qu'il eût mieux valu laisser en paix !

C'est à présent la grande mode : on pratique systématiquement le dosage d'une enzyme (ou gammaglutamyl-transpeptidase, on gamma GT) pour conduire un bilan de l'activité hépatique ou pour repérer un alcoolisme chronique. En effet, le taux de cette enzyme est élevé dans 90 % des maladies du foie ou des voies biliaires sans qu'il soit possible de savoir de quoi il s'agit exacte-ment. Il est également élevé chez 75 à 80 % des alcooliques chroniques; mais chez le tiers de ces alcooliques, l'indication aiusi donnée est sans valeur et, souligne le docteur V.-

G. Lévy (hôpital Saint-Antoine, Paris), la supériorité de ce signe biochimique sur le simple examen chini-que n'a jamais été démontrée. Son intérêt n'est apparent que pour les dépistages de masse des alcooliques, lorsque l'examen clinique est inexis-

En outre, un certain nombre de médicaments parmi les plus répandus, tels que les contraceptifs, les somnifères on les antidéores seurs, augmentent le taux de gamma GT, ce qui risque de déclengamms of, te du risque de descen-cher une série de bilans cliniques né-gatifs coûteux et générateurs d'an-xiété inutile. En somme, pour le docteur Lévy, la diffusion actuelle du dosage de cette enzyme paraît toalement injustifiée et entraîne des dépenses absurdes pour des résultats cliniques inconsistants. Ce qui ne l'empêche pas, malheureusem de consaître une vogue considéra-ble !

#### Radiographier tous les poumons

Nombre des examens radiologiques pulmonaires conduits systém iquement ne sont pas justifies, sappellent les docteurs R. Buchet A. Poirier et N. Brion (hôpita Laennec, Paris), et il paraît impen-sable que 25 % du radiodépistage, voire 40 % dans certaines collectivités, soit encore conduit par radios-copie bien que ce procédé dangereux soit formellement interdit.

Les radiophotographies sont les plus commodes pour le dépistage des lésions pulmonaires (essentiellement la tuberculose) et leur rendement semble être d'un cas pour deux mille examens. Dix millions de per-sonnes sont passées au radiodépis-

#### LA MORT DU TORERO PAQUIRRI

#### Le courage à genoux

Francisco Rivere, dit Paquini, un des plus grands toreros de ces quinze demières années, a été blessé mortellement mercredi 26 septembre, en fin d'après-midi par un taureau de Salayero y Bandres, dans les arènes de Pozoblanco (Andalousie). Transporté à l'hôpital de Cordoue, il est décédé pendant la nuit de mercredi à jeudi d'une rupture de l'artère fémorale et de la veine saphène.

Né en 1948 à Barbeta, près de Cadix, Paquimi était le fils d'un obscur novillero devenu concierge de l'abattoir local. Il fut donc initié très vite à l'art du toreo.

Il prend l'alternative le 11 août 1966 à Barcelone avec pour témoin Paco Camino. Depuis cette journée il s'illustra dans de nom-breuses arènes, à Madrid, Séville et Bilbao notamment. Il triompha également à Aries, Bayonne, à Nîmes et à Dax, dont il était l'enfant chéri des arènes. Dans cette ville il affronta les taureaux pour la demière fois en France la dimancha 16 septembre.

Sympathique, parfois un air boudeur vite dissipé par d'inimitables fossettes, l'Andalou possédait une parfaite connaissance du toreo. Nu afficionado n'oubliera sa façon d'ac-

cueuillir à genoux, cape en main, la bête qui jaillissait du toril, sa pose de handeniles « a quiebro », ses estocades « a recibir » et la domination physique qu'il exerçait sur les bêtes.

On a pu reprocher parfois à Paquimi ses « faenas » stéréotypées. Mais, à une époque où les arènes ont manqué de figures prestigio torero de Barbate s'est imposé comme un grand de la tauromachie S'il acceptait de combettre les bêtes de tous les élevages andalous ou de la région de Salamanque, il marquait comme tous les grands toreros, une préférence pour les « Atanasio Fer-nandez », qui lui permettaient de s'exprimer avec le plus de maîtrise.

Depuis trois ans, celui qui fut lé gendre du célèbre Antonio Ordone avait quelque peu « baissé ». Une vie privée parfois difficile, la soudaine apparition de Paco Ojeda, la confir mation d'Emilio Munoz, ne lui per mettaient plus de demeurer au plus Comme Joselito, Sanchez Mejis

Manolete, Jose Falcon, Paquirri aura paye sa gloire au prix fort.

**JEAN PERRIN** 

EN BREF

#### Edmond Simeoni. témoin aux assises des Bouches-du-Rhône

Les rapports troubles des mouvements clandestins avec le grand banditisme ont été évoqués, le 25 septembre, par le docteur Edmond Simeoni, ancien leader du mouvement autonomiste UPC (Union du peuple corse), cité comme témoin devant les assises des Bouchesdu-Rhône, qui jugent trois hommes se réclamant de l'ex-FLNC et accusés de quatorze hold-up.

« En tant que responsable politique, j'ai su qu'Yves Loviconi et Phise uvra hold-up et à des attentats et ce, dans le cadre d'un mouvement politique », a-t-il déclaré. Ces deux hommes ainsi que Pierre Hachim, tous déjà condamnés pour des affaires de droit commun, revendiquent leur appartenance à l'ex-Front de libération nationale de la Corse et demandent, à ce titre, à bénéficier de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

De leur côté, les policiers ont déclaré à la barre, le 26 septembre, du FLNC et qu'ils étaient inconnus des services des renseignements gé-

#### L'administration moins cachottière

L'administration est moins alouse de ses secrets. Elle les livre dus facilement — même si ce n'est plus facilement — même si ce n'est pas toujours spontanêment, — parce qu'il existe, depuis 1978, une loi qui l'oblige à le faire, au ntoins partiellement. En cas de contestation, le citoven nous partenence. En cas se contestation, le citoyen frustré peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs, dont le treisième rapport d'activité a été rendu public mardi 25 septembre (1).

Ce rapport note avec satisfac-tion que le public, les associations de consommation on de défense de l'environnement connaissent mieux la loi de 1978. Lorsqu'es cas de contestation la commission tranche en leur faveur, ses avis tranche en Jeur faveur, ses avis sont mieux suivis qu'amparavant (ils le sont dans 91 % des cas). Toutes les administrations ne jouent pas le jeu. Il arrive qu'elles soient mal équipées en locaux d'accaeil et en photocopieuses pour laisser consuiter ou pour transmettre, dans en délai raison-mente. Poccameiles des nable, un plum d'occupation des

Cette sunée, le commission a essayé de faciliter l'accès des documents administratifs xux édites qui sout misorituires dans les conseils atmicipant. Dans un autre domaine, elle a vendu, en faveur du « Monde de l'éduca-tion », us avis obligeant les proviper à ce journal des statistiques en rue de son montée amuelle sur les résultats

B. L. G.

(1) La Documentation françoise, 281 pages, 90 francs.

#### La fin du procès des faux Mondrian

Les trois tableaux présentés omme des œuvres de Piet Mondrian, le grand artiste abstrait néerlandais mort en 1944, et achetés par le Centre Pompidon en juillet 1978, sont bien des faux, et la courtière responsable de cette transaction, M= Simone Verdé, a été condamnée, le 26 septembre, par la trente et unième chambre correctionnelle à deux ans de prison avec sursis. Le critique d'art Michel Seaphor, ami intime de Mondrian, deuxième' inculpé dans cette affaire, accusé de faux certificats, a été relaxé par le

D'autre part, les tableaux apocryphes seront remis à l'Américain Harry Holzman, héritier et légataire universel de Mondrian. Le Centre Pompidou a obtenu 1 franc de dommages-intérêts de Mª Verdé. en raison du préjudice moral subi (le Monde des 11 et 12 mai).

#### L'Italie favorable à Ariane-5

Le lanceur de satellites Ariane-5, dont l'Europe devrait disposer dans le courant des années 90, intéresse l'Italie et ses indústriels. En effet, la firme Bpd-Difesa Spazio, qui fabrique certains équipements du lanceur Ariane-3, vient de faire savoir qu'elle souhaitait participer au déve-loppement des fusées d'appoint (boosters), qui pourraient équiper un des projets Ariane-5. La société italienne vient en effet d'achever, pour le compte de l'Agence spatiale européenne, une étude sur ce suiet. Les deux boosters envisagés seraient des engins à poudre de grande taille – 20 mètres de haut et 3 mètres de diamètre, - fixés au corps principal du lanceur. Selon l'industriel italien. le coût unitaire de chaque fusée d'appoint devrait s'élever à environ 47,5 millions de francs.

 « Mères porteuses » : le Yatican condamne. – L'Osservatore ro-mano z condamné, le 25 septembre, la pratique des « mères de location » Le recours, écrit le quotidien du Vatican, de la part de couples sté-riles, aux mères de location est contraire à la morale de l'Eglise catholique. » « Le magistère de l'Eglise, souligne-t-il, condamne toute procréation qui ne soit pas due à l'union biologique et spiri-tuelle des parents » Une session scientifique sur les problèmes posés par la fécondation in vitro sera orgamisée au Vatican, indique-t-on à l'Académie pontificale des sciences. - (AFP.)

 Puteaux d'accord pour l'arc de triomphe de la Défense. - La ville de Puteaux (Hauts-de-Scine) a donné un avis favorable à la demande de permis de construire relative à l'édification, à la Défense, d'un arc de triomphe où doivent être installé, le Carrefour international de la communication ainsi qu'un certain nombre de services publics

#### Des cerises bien gardées

Le tribunal correctionnel de Pontoise (Val-d'Oise) a condamné le 25 septembre M. Robert Parquet, soixante-sept ans, pompier retraité, a un an de prison avec sursis. En juillet dernier, M. Parquet avait tiré au fusil de chasse sur quatre jeunes gens qui grappillaient des cerises sur un terrain vague sans clôture de Neuville-sur-Oise, alors même que ni le terrain ni l'arbre ne lui appartenaient. L'un des jeunes gens, touché à la tête par des plombs qui n'ont pu encore être extraits, a obtenu une provision de 2000 F, et un autre s'est vu allouer 3 000 F, au titre du préjudice moral.

#### De l'hexafluorure d'uranium à bord des ferry-boats

Les ferry-boats britanniques notamment ceux de la compagnie Seglink, acheminement chaque année sur la Manche, en même temps que leurs passa-gers, 1 200 tonnes d'hexafinorare d'uranium, produit toxique identique à celui que renfermé encore l'épave du Mont-Louis au large d'Ostende.

Cette révélation a été faite, nercredi 26 septembre, par la British nuclear fuel, compagnie nationale britannique chargée des combustibles nucléaires. L'hexafluorure d'uranium navigue entre la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne, les trois pays ayant créé une société tripartite d'enrichissement de 'uranium, l'URENCO. Le représentant de la compagnie Sealink a déclaré de son côté : Nos règles de sécurité sont plus sévères que celles prévues par la loi. Jamais nous ne transporterions du fret dangereux pour les passagers. » Quant au repéchage des derniers fûts du Mont-Louis, il est toujours retardé par le mauvais temps sur la Manche.

- Publicité

#### Crème antirides à l'élastine 45G = 25.50 F

La même est vendue quatre fois plus cher en embaliage de luxe. Différences de prix aussi importantes pour les crèmes au ginseng, amincissante aux alques et lierre, laits, toniques shampooings et tous produits de haute qualité mis au point pour les grandes marques par le pharmacien des Laboratoires Plantaderm. De 13 à 18 h sauf samedi, a l'entresol du 58, Fg-Poissonnière (X\*). 246,42.88.

# **VOcable**

# Anglais:

enfin un journal en V.O. qui offre en plus une version française

Lire régulièrement les journaux de langue anglaise, c'est le meilleur moyen d'entretenir et de perfectionner son anglais. A condition de ne rien perdre de ce que vous lisez. Pour la première fois en France, un bimensuel vous offre en anglais une sélection de grands articles d'actualité (vie économique et sociale, événements, culture, humour...) récemment parus dans TIME, NEWSWEEK, PUNCH, THE DAILY TELEGRAPH, THE ECONOMIST... Une version française de certains mots et expressions difficiles permet la compréhension intégrale des articles. C'est nouveau. Passionnant. Et très efficace.

Pour recevoir GRATUITEMENT le premier numéro de VOcable, renvoyez le bon ci-dessous à : VOCABLE Service abonnement/BSI, 49, rue de la Vanne, 92120 Montrouge

# l'anglais d'aujourd'hui

| Nom         |                                                   |     |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|
| Prénom      | 488899778844-,57042505257726-440004727284-4440064 |     |
| Profession  | ***********************************               |     |
| Adresse     |                                                   |     |
|             |                                                   | 196 |
| Code postal |                                                   |     |
| Localité    |                                                   |     |

VOCABLE Service Abonnement/BSI, 49, rue de la Vanne, 92120 MONTROUGE

Envoyez-moi GRATUITEMENT et sans engagement de ma part le premier numéro de **VOcable.** 

nomine. Edger et A Sen Kurt, set courtes of S. ance comme de scare tout at C'éclaire DOUX EROUK ME carrante passage esse du li or extent at des mett 2 ceu de pieres reu de production de la post constitue de la post constitue de la constitue de

LES FAI

DU COM Gilles Privata

i ne l'amilie **d'Asi** remandre de l**eur l'As** ra la trouver 🙀 Samodermann. Lens Gunant Art Journa Co na spenses et maine tras en queiques funciones en escelentes esc man die de nicouer. ini eventures du cómil Francis etant d'ase a

La regal pour La leur de cette com la temps des Serge Gand en seène est de Dominion Tous deux unt succession fint de mettre en mai Finte de théatre et de fa Per faits pour cels. East es sur une scène en fore

Varié**tés**é DANIEL BALA

Un chanter

l'encque a besoin d mond du show husines in the control of the control des chansons emotionne et l'imaginaire se me amour sont tour à tou maineureux, où les mon sons portes avec une i lescenie.

Am fils, ma barai lers Partir avant les Papularisé un chanteur vis. on et à la radio, a'est parfois dans des situation contraint de réagir à sei-ment et d'exprimer de qui malgré les appar confordent pas avec tions politiques.

Au palais des sports, voine a éliminé du platé de matériel habituelles di matériel habituelles dispusitif scenique sime beaucoup travaille un partie réglé sur promis servi de ce qu'il y a de



**THÉATRE** 

n start to fils d'un obs-I. If that abone since tres

i falternative le à Barosione avec pour Carriero Depuis cette Austria dans de noms. 4 Madrid. Séville et -eisgé Erighant fi Bhan Bavonne, à Nimes et a stant familiers chéri des nathe velo d affronts les it lie demière fois en note 15 septembre.

Je, perfois un as bou-HOE DAY IS THE RESIDES ndeiru possedat are MERSINGE OU TOPOD Full ubilera es laçon d'ac-

se, c'est le meilleur moyen de perjectionner son e sélection de grands conomique et sociale. vour...) récemment parus CONOMIST ... Une ains mots et expressions réhension

premier maméro de VOcable, renvoyer

engagement de ma part le prenie

o VOcable

Tue ce la Vanne 92120 MONTROUE

Ch a pu reprocher partos 1 h Chi a su reprovie parros i p.
Guitti ses « faenas » stérémete
Mais, a une époque du les atteuts Mais, a une execute ou les altrates manqué de figures presidents la toriero de Barbate s'est imple Tune nupture de l'artère 9 is white such inch comme un grand de la tauronada. S'ni acceptant de combattre le lière 48 à Barbare, près de de tous les élévages andalois de g Meutr coucie.da de is region de Salamanque, il marga Comme 1072 Jes Braugs Totales preférence pour les « Alareso Fs.

nancez s. Cui lui permettenn e. 5 exprimer avec le plus de maine. Depuis trois ans, calci qui fig la Gendre du célèbre Antonio Orice Seattle of the peut basse it there we prives partos afficile, la socia, appenion de Paco Ojeda la contr mation o Smitho Munoz, ne la se metralent plus de dameure au ne តិនិងដី nix ខ្<sub>ងិម</sub>្

banderiles e a quadro 3, se esc caces: e e recibir 5 et la domante physique qu'il exerçant sur les bést

Comme Josepho, Sanchez Me Mandrete Jose Falcon, Pagin in pavé sa plore au prix fort.

JEAN PERRIN

# Ocable

glais urnal en V.O. re en plus on française

ment les journaux de ne rien perdre de ce que vous vis en France, un bimensuel EK, PUNCH, THE DAILY

est nouveau. cace.

1, 49, nee de la Vanne, var 30 Montrous Un chanteur populaire et singulier nglais d'aujourd'hui à son tour : les différents speciacles de variétés montés à Paris s'efforcent de satisfaire cette exigence. C'est, après France Gall, le cas de Daniel Balavoine, chanteur popu-laire et singulier qui, depuis dix ans, mène son aventure à son propre rythme d'homme tranquille. Avec des chansons émotionnelles où la vie

> peu gouailleuse et une fougue ado-lescente. sont portés avec une tendresse un Mon fils, ma bataille, Supporters, Partir avant les miens, ont popularisé un chanteur qui, à la télé-vision et à la radio, s'est trouvé placé parfois dans des situations où il était contraint de réagir à tel ou tel événement et d'exprimer des sentiments qui, malgré les apparences, ne se confondent pas avec des déclara-

tions politiques. Au Palais des sports. Daniel Balavoine a éliminé du plateau les tonnes de matériel habituelles et utilisé un dispositif scénique simple, net. Il a beaucoup travaillé un éclairage en partie réglé sur ordinateur, s'est servi de ce qu'il y a de mieux dans

l'électronique, dans la lumière comme dans le son, pour retrouver paradoxalement un look d'il y a quelques dizaines d'années. Le spectacle qu'il présente ainsi, entouré de Christian Padovan et d'autres solides musiciens, a le ton de l'exubérance, le goût du bonheur.

Toujours en mouvement, rayonnant de santé, il est le grand copain « sympa » prompt à établir et à multiplier les rapports avec le public. La manière de donner et la façon de recevoir ne se recouvrent nas toujours. Le sens d'une chanson est parfois transgressé en atteignant le spectateur. Ainsi Je ne suis pas un *héros,* créé par Johnny Hallyday et chanté ensuite par Balavoine, son auteur-compositeur, est repris par les mômes debout, et la phrase-slogan Je ne suis pas un héros signifie soudain: . On est fondu dans la masse et on est heureux d'y être. » Il y a ainsi des moments dans son tour où l'ambiguité, la déviation de certaines chansons, peuvent susciter un malaise dont le chanteur luimême a pris conscience, mais contre lequel il ne peut plus rien...

CLAUDE FLÉOUTER. ★ Palais des sports, 20 h 45.

« LA DANSE DE MORT », d'August Strindberg

Bouquet, l'Acteur

La Danse de mort, de Strindberg, est une œuvre principale. Les paroles qu'échangent, deux heures durant, une femme et un homme, Edgar et Alice, la veille de leurs noces d'argent, et leur cousin Kurt, sont des paroles terre, et l'exploit est que, peu à peu, ces mots élémentaires, qui tombent avec régularité dans le silence comme des gouttes d'eau froide sur une pierre, font sourdre tout un univers. immense, de méditations, de songes, d'éclairs.

Deux époux assez âgés et un parent de passage, sans qualités ou défauts particuliers, plutôt quelconques dans leur histoire, leur tendresse ou leurs méchancetés, se jettent à la figure des vérités, des mensonges, des Il y a peu de pieces de théâtre aussi familières, aussi profanes. ll y en a peu d'aussi, disons, « métaphysiques », qui sondent, qui atteignent, les lointains de la conscience claire et les taillis enfouis de l'inconscient. Les plus fortes inquiétudes de la vie, et

les ombres de la non-vie. Quels que soient leurs voyages, leurs passions, leurs imaginations, les êtres que nous fait écouter Strindberg dans cette œuvre ressentent la vie comme un séjour transitoire dans un espace on ne peut plus circonscrit. Dans un temps très court, aussi. Ils n'auront eu ni la place ni le temps de vivre, dans

La mort n'a pas de prise sur le comte de Saint-Germain. Il renaît

de ses cendres tel le sphinx, lou-

voyant d'un siècle à l'autre, toujours

en forme, l'œil vif et la langue bien

pendue. Complots, magie, chiro-

connaît des secrets qui ne sont pas

Une famille d'Américains, à la

recherche de leur fils dispara dans le

Sinaï, va se trouver projetée dans le

temps et faire la connaissance de

Saint-Germain. Leurs aventures

durent six jours, ce qui leur permet de rencontrer Louis XV, Louis XVI,

leurs épouses et maîtresses respec-

tives et quelques figures du dix-

huitième siècle : le chevalier d'Eon, Casanova, Choisent, des jésuites.

Une histoire qu'il est quasiment

impossible de racoster, les Fantasti-

ques Aventures du comte de Saint-

Germain étant d'une complexité

proche du traité d'alchimie en vieux

français. Un régal pour les esprits

L'auteur de cette courbe à travers

le temps est Serge Ganzl. La mise

en scène est de Dominique Serrand.

Tous deux ont succombé à la tenta-

tion de mettre en musique cette

pièce de théâtre et de faire chanter

des comédiens qui, vraiment, ne sont

pas faits pour cela. En revanche, à

dix sur une scène en forme de croix

L'époque a besoin de rêves. Le

et l'imaginaire se mélent, où les amours sont tour à tour heureux et

malheureux, où les mots et les notes

VARIÉTÉS

de polichinelle.

chose comme un cengouffre-ment » de vent qui les pousse à croire, à espérer, que leur vie n'était pas la vie. Et que tout n'est pas perdu, parce qu'ils vont, enfin, se mettre à vivre lorsque leur vie aura cessé.

Encore une fois, aucun propos philosophique, religieux, ou seulement psychologique, n'est tenu ici. Mais les intuitions les plus pénétrantes, les analyses les plus profondes, sur la condition de vivre, ne cessent d'apparaitre, brusquement, comme des mirages nets, criants, suscités par les paroles crues. La Danse de mort est, certes, un sommet du théâtre.

Le grand premier rôle de la pièce est celui du mari, Edgar, appelé aussi « le capitaine ». Des trois protagonistes, c'est lui qui a touché la mort de plus près, il pense même être allé faire un petit tour de l'autre côté, et en être revenu. Tous les grands acteurs ont voulu jouer ce rôle. Aujourd'hui, Michel Bouquet y atteint le sommet de son art. Chaque instant de sa voix, de son expression de visage, de ses attitudes d'ensemble ou de détail, est un prodige d'invention, de surprise, d'esprit, de transposition, de subterfuce à la fois irréel et évident. Il est génial. il est, dans ce rôle, une sorte d'acteur absolu. Tous les jeunes

comédiens doivent aller voir ça. Et il est assez émouvent de voir que les deux acteurs qui

nages, de voix et de sexe à une allure vertigineuse. Parmi eux, il faut

remarquer Gilles Privat qui inter-prète à la fois Louis XV, Casanova

et un ermite du nom de saint

En roi de France, emmailloté d'un

drap d'or, Gilles Privat baille.

Gobeur de mouche symbolisant le

mol ennui d'une dynastie dont

l'ultime représentant finira lamenta-

blement sur l'échafaud. Casanova

porte des anglaises à l'horizontale

au-dessus des oreilles. Il a le teint

blanc du bambochard en manyaise

santé. Perciues de rhumatismes, ses

mains voltigent en arabesques de

dernière minute. Ses jours sont

comptés. Enfin. en saint Antoine,

vêtu d'un pagne blanc, il prie Dieu, l'œil fixé sur des jumelles qui lui

permettent de subir de loin les tenta-

tions de la chair. Un merveilleux

Les autres vont et viennent, iné-gaux selon les scènes qu'ils ont à

jouer. Les odeurs de soufre qui

devraient émaner du comte de

Saint-Germain (Vincent Gracieux)

ne sont pas assez corrosives. Les émules du Diable et de Satan ont

CAROLINE DE BARONCELLI.

perdu leur pouvoir d'envoûtement.

★ Théâtre Présent, 20 h 30.

DANIEL BALAVOINE AU PALAIS DES SPORTS

« LES FANTASTIQUES AVENTURES

DU COMTE DE SAINT-GERMAIN »

Gilles Privat, comédien des métamorphoses

jouent avec Michel Bouquet cette Danse de mort sont presque aussi fascinés par lui que nous le sommes, nous soectateurs. Juliette Carré (Alice) joue bien, la question n'est pas là, mais elle se fait toute transparente, comme pour ne pas intercepter le moindre signe qu'émet Michel Bouquet. Et l'excellent Henri Garcin, un artiste qui, pourtant, a des milliers de tours dans son sac, et qui n'a pas l'habitude de rester dans son coin, observe lui aussi une

Le metteur en scène n'est pas, en temps normal, homme de théâtre, mais de cinéma. Néanmoins, il n'est pas surpre nant que Claude Chabrol ais accompagné son vieil ami Michel Bouquet dans cette aventure de la Danse de mort, car, très souvent, dans les films de Chabrol, remonte à la surface une saisie très curieuse, ténébreuse, aiguē, éminemment a strindbergienne », de certains phénomenes psychiques propres, en particulier, à la « face cachée » de la vie, dans le couple, dans la famille. Ce sont, la plupart du temps, les moments les plus frappants des films de Chabrol. C'est Chabrol qui a écrit l'adaptation. Elle est très vivante et

MICHEL COURNOT.

★ Théâtre de l'Atelier, 20 h 45.

POUR UNE SOLISTE » de Tom Kempinski

Confection

Ce sont les entretiens d'un psychiatre (Raymond Gérôme) et d'une jeune violoniste atteinte d'une sciérose en plaques (Anny Duperev i dui vient voir son médecin dans son fauteuil roulant électrique avec l'espoir d'obtenir un réconfort.

Il la fait parler de sa mère, morte assez tôt, de son père, qui fabriquait des chocolats. Nous assistons aux flottements, silences, frictions, traditionnels, de l'être qui souffre physiquement et moralement et de son médecin de l'âme.

Théâtre de confection habile, soignée, s'en prenant aux cordes sensi-

Raymond Gérôme irrésistible de charme, d'intelligence, de finesse, de tact, comme toujours. Anny Duperey bien touchante, bien mise en valeur par la mise en scène du même Raymond Gérôme.

Cela dit, rien à signaler. L'auteur, Tom Kempinski, né à Londres, a été d'abord comédien, et a joué plu-sieurs pièces de Shakespeare qui ne paraissent pas lui avoir trop servi de

★.Théâtre Montparnasse, 21 heures.

TROIS NOUVEAUX **PENSIONNAIRES** 

A LA COMÉDIE-FRANCAISE

Catherine Sauval, Jean-Yves Dubois et Jacques Debarry out signé leur contrat de pensionnaire à la Comédie-Française, le 20 septem

Jacques Debarry, l'inspecteur de la série télévisée « Les cinq dernières minutes », a fait ses débuts au théâtre en 1962 dans le Tartuffe mis en scène par Roger Planchon, où il était Orgon. Il a joué depuis avec Peter Brook, Patrice Chéreau (les Paravents), et tiendra son premier rôle salle Richelieu dans la Bérénice mise en scène par Klaus Grüber, où il sera Paulin.

Jean-Yves Dubois, qui vient du Théâtre national de Chaillot (Hamlet, la Mouette) sera Maxime dans a reprise de Cinna, le 22 septembre

Catherine Sauval, qui sort du Conservatoire, où elle a travaillé avec Denise Bonal et Jacques Lassalle, doit participer à la tournée qu'effectue la Comédie-Française en Afrique de l'Est et dans les pays de l'océan Indien, avec un spectacle d'Alain Pralon, Molière en liberté.

CINÉMA

« SOUVENIRS, SOUVENIRS », d'Ariel Zeïtoun

Occasions manquées

(Suite de la première page.) Au ministère de la culture, au mois de mars, après avoir entendu les inquiétudes de la Société des réalisateurs de films, après avoir examiné les dossiers, vénfié qu'il n'y avait pas d'entourloupe, on a fait ce qu'il fallait, on a laisse faire, et, oui, il le fallait, c'était loyal. Donc, si Souvenirs, souvenirs avait tenu pari, et relevé du bon cinéma succès, après tout, même avec

regret que ce soit sans péril, au moins il y aurait eu la gloire. Or rien ne va, car non seulement le scénario d'Ariel Zeitoun ne repose que sur des recettes (recettes et recettes, c'est le même mot; mais on n'a pas encore compris que ces umeaux étaient souvent ennemis). mais en plus il ne «fonctionne» pas (pour parler avec la vulgarité que ce genre d'entreprise appelle).

Rien ne va. Parce que, deuxième enjeu, encore plus important, le sujet était magnifique. On allait avoir notre American Graffiti. On allait retrouver nos années 60, les Plattars, Johnny Hallyday, notre guerre, celle d'Algèrie. Ariel Zeitoun, né en 1949 en Tunisie d'une famille de six enfants, parents marchands de fruits et légumes, devenu producteur roué de la Banquière, de Coup de foudre, du Grand Carnaval, devait avoir quelque chose à dire. En cette rentrée où l'hiver arrive dès septembre pour stresser les médecins, on allait pouvoir se soigner au cinéma. Et puis non. Souvenirs, souvenirs est frustrant comme la plus belle occasion manquée.

Qu'est-ce que c'est, ce cinéma de riches où il n'v a plus une histoire mais deux ? Où on se retrouve star d'un coup de gueule et d'un accord de guitares ? Où on dit à peine e je vous aime » à son professeur de musique que déjà elle vous adore ? Où il v a tellement de bons acteurs qu'on dirait que chacun tourne un

Ah, on ne s'ennuie pas. Le petit frère est au lycée. Voyou, pas aime de l'établissement, il cogne dans la vie, il écarte les barreaux, il est un loup, il est un agneau. Bagnoles, chahuts, foi romantique. Le grand frère revient du service militaire. Il a été un espoir de la musique, il a une histoire avec son ancien impresario (un homme) qu'il a trompé, il en a une autre avec l'agent d'une maison de disques (une femme). Sur scène il est sifflé, sur scène il est plébiscité. Marathons et hit-parades

Les adultes sont Annie Girardot (mère des deux garçons, commercante sur les marchés), Claude Brasseur (l'impresario), Marlène Jober (l'agent), Philippe Noiret (le proviseur). Génération intermédiaire : Jean Benguigui (employé de la mère et agent permanent du chanteur), Gabrielle Lazure (le prof de musi-que). Presque tout le monde est en. Les plus jeunes, maintenant : Christophe Malavoy, qui a tenu à chanter lui-même, a un piètre jeu de jambes. C'est pourtant un comédien séduisant. Mais là, exit l'apprentie idole des jeunes, pas un instant on ne vibre. Pierre-Louis Rejot, lui, au contraire, est superbe. On pourreit lui faire dire n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Il est sombre, il est passionné, il est

Dans un dancing, on ne baiss pas la musique pour entendre les conversations. L'échec de Souve-

les dialogues à l'emporte-pièces, les voix, bien propres, bien nettes, les chansons, au rabais, jamais dans le rythme des images, sauf la première minute. Les images ? Zeitoun a employé la Louma, cette caméra qui donne des plans à bascule. Le plus fort, c'est qu'elle ne donne aucun vertige dans les séquences de

Passons sur la guerre d'Algérie réduite à une escarmouche de cantine avec un pied-noir, et deux ou trois allusions. Sur la pauvreté du décor, alors qu'il est signé par Jacques Bufnoir, grand spécialiste de la reconstitution. Passons sur les s manquées, par exemple celle où Rajot danse un rock endiablé avec Gabrielle Lazure, et ils doivent danser tellement mai qu'on n'a pas filmé leurs pieds. Passons, puisque de tout cela il reste malgré tout quelque chose et pas seulement un film à taire.

Souvenirs, souvenirs se laisse voir. Souvenirs, souvenirs ne manque pas de cœur ni de chair. Si Ariel Zeitoun s'était contenté des lycéans, il aurait approfondi son travail sur la jeunesse, bonheur et malheur entrechoqués, travail qui se traduit par quelques jolis gros plans et une liberté. S'il s'était concentré sur l'ascension du chanteur, il aurait serré les boulons, creusé la relation Malavoy-Brasseur, ce demier étant bien filmé, dans toute sa prestance et sa complexité. Prestance, complexité, que Souvenirs, souvenirs promet à chaque instant et sans

CLAIRE DEVARRIEUX. \*Voir les films nouveaux.

**Plus que** 

DANSE

élan de l'été.

CHORÉCRAPHIES CONTEMPORAINES

« Le lac » revu par Andy Degroat

La danse s'emballe en cette rentrée comme si toutes les compagnies les derviches tourneurs, mais sans voulaient forcer le mouvement avant que le prix élevé des places, la satu-ration du public, les compressions de

L'ouverture du Théâtre contemporain de la danse, l'opération jeunes créateurs » le Monde-Autrement (1), une quinzaine Espace-danse de la Ville de Paris: ce sont actuellement une vingtaine de troupes réparties dans six salles (Théâtre de Paris, Théâtre 18, Théâtre Dejazet, Ménagerie de Verre, Espace Cardin, Centre Georges-Pompidou). Plusieurs de ces compagnies sont déjà connues, comme l'Esquisse, Motus ou Contrejour. D'autres sont à découvrir.

budget, ne viennent casser le bel

Assez imprévu, vient se glisser Andy Degroat, prototype d'une génération de chorégraphes qui ne sont pas venus à la danse mais ont été plutôt choisis par elle. Andy Degroat aimait bien bouger sur la sique à la façon de Travolta. On l'a découvert en 1975 dans des per-

> Mort du Musicien SHELLY MANNE

Le musicien de jazz Shelly Manne vient de mourir à Los Angeles. Il était âgé de oixante-quatre ans.

Batteur et compositeur, Shelly Manne est në à New-York en 1920 dans une famille de musiciens. Il commença par apprendre le saxo-phone alto, puis entama une carrière professionnelle en tant que batteur sur les paquebots de l'Atlantique nord. Son premier dis-que avec Bobby Byrne date de 1939. En 1946 il entre dans le grand or-

chestre de Stan Kenton, fonde un sextet en 1948 avec Bill Harris, participe aux tournées du JATP (1948/1949) et reste le batteur aititré des Big Bands (Kenton et Woody Herman).

il s'installe en Californie en 1952 : époque West Coast, dont il devient un personnage essentiel. Il joue avec Shorty Rogers (en 1954), mais devient surtout le musicien de studio le plus recherché du moment. On le retrouve sur à peu près tous les disques de l'époque.

Il apparait dans l'Homme au bras d'ox, le film d'Otto Preminger. Il forme un quintet pour une tournée sur la côte est pendant l'été 1956. Mais son lieu de prédilection reste les clubs californiens. Il finis par ouvrir le sien, le Shelly's Manne Hole (en 1960) et continue de se produire dans de petites formations comme le L.A. Four (1974) avec le bassiste Ray Brown, Laurindo Al-meida et Bud Shank. Personnalité extrêmement attachante, virtuose, versatile au meilleur sens du terme, Shelly Manne a joué avec la plu-part des musiciens importants d'oprès guerre, tous styles confondus

formances de « spinning » rappelant prétention à l'extase religieuse. Bob Wilson lui confie les intermèdes lancé dans les pas comptés, qu'il enrichit d'une gestuelle exubérante, jusqu'au jour où il se passionne pour

la danse classique. Il en étudie fort sérieusement les mécanismes, qu'il met en pièces pour les remonter à sa manière. Quand il présente sa version du Lac des cygnes, quelques spectateurs manquent de s'étrangler; d'autres parlent de canular. C'est en fait un hommage au chef-d'œuvres de Petipa qui ne manque ni d'humour ni de charme. Degrost s'y livre à une suite de développements où il exprime dans son propre registre les réactions suscitées par l'histoire, la topographie et l'écriture du ballet.

Ce Lac est interprété par trois danseurs: Viviane Serry, Michael O'Rourke et Andy Degroat. Dans la première partie, le chorégraphe s'approprie et détourne les figures classiques. On le voit ensuite arpenter le plateau en un jogging obstiné sur une musique disco, comme s'il adaptait le ballet original à son pro-pre territoire. La troisième partie est peut-être le Lac des cygnes tel qu'il se passe dans sa tête, imbroglio réjouissant d'où n'est pas exclu le fameux « pas de quatre », dansé en DSIAU225

MARCELLE MICHEL \* Théâtre de Paris, jeudi 27 septem bre, 20 h 30.

Programme dans Le Monde Aujourd'hui daté 23-24 septembre.

■ CINÉMA ITALIEN A

m CINEMA ITALIEN A
ANNECY. — Le Centre d'action cultarelle d'Annocy, en collaboration avec le
Centre culturel de Gresoble, organise
en Festival : « Cinéma italien 1984 »,
du vendredi 28 septembre au dissanche
7 octobre. Christian Depuyper et Jean
A. Glii out préparé une importante
sélection de films, qui tient compte des
réalités artistiques de la cinématographie italienne actuellement en crise (une phie italienne actuellement en crise (une dizzine de titres inédits en sélection officielle) et rappelle, par des rétros-pectives et des hommages (Ferreri, Monicelli), ses diverses orientations.

**2 jours** DAVID BOWIE **Nouveau Disque** 

**33 tours et Cassette** 

TONIGHT

PRITER MARCONI

**DERNIÈRE: LE 7 OCTOBRE** 

"Une pièce brillante". "Six merveilleux comédiens". "Courez-y !..." PETIT MONTPARNASSE

# SPECTACLES

# théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

GENS DE DUBLIN : Bobigny, Maison de la culture (831-11-45),

MARY CONTRE MARY: Ession (278-46-42), 19 h. SOMBRES PRINTEMPS : Pizcine Deligny (325-92-39), 21 h.

#### Les salles subventionnées

COMÉDIE-FRANÇAISE (296-10-20), 20 h 30 : la Critique de l'Ecole des femmes/l'Ecole des femmes.

BEAUBOURG (277-12-33). Debets : BEAUHOURG (277-12-33). Débata :
18 h 30 : le tiers-monde et l'Europe.
Chafma-vidéo : nouveaux films BPI : 16 h :
Claude Nougaro, de R. Crible: 19 h :
Lousy Little six peace, de A. Morgan;
15 h : Marc Chagail, 1976 (archives du
vingtième siècle) : 18 h : Collections du
MNAM. Théâtre-danne : 18 h 30 et
20 h 30 : la Quinzaine d'Espace Danse.
THÉATRE MUSICAL DE PARIS
(261-19-83). Danne : voir Festival d'autonne.

THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77), 20 h 30 : le lardin des roses (quasi-que, poésie persanes, speciacle de P. Se-

CARRÉ SILVIA MONFORT (531-28-34), 20 h 30, la Paune. Les autres salles

ANTOINE-S. BERRIAU (208-77-71), PALAIS DES GLACES (607-49-93), 20 h 45 : Nos premiers adieux. 20 h 30 : les Argileux. ATELIER (606-49-24), 21 h : la Danse de PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : le

BATACLAN (700-30-12), 21 h : Benito BOUFFES PARISIENS (296-60-24), 21 h : Madame, pas dame

BOURVIL (373-47-84), 21 h 15 : Y'en a CAFE DE LA GARE (278-52-51),

C3B (524-48-42), 21 h : la Brasserie du bonheur (dern.). CARREFOUR DE LA DIFFÉRENCE

(372-00-15), 20 h 30 : la Cage. CC DU XVIIº (227-68-81), 20 h 45 : COMÉDIE CAUMARTIN (742-43-41), TAI TH. D'ESSAI (278-10-79). L

21 h : Reviens dormir à l'Elysée.

COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22),
20 h 30 : les Aventures de la villégiature.

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-37-21), 20 h 45 : Léocadia.

COMEDIE DE PARES (281-00-11), 20 h 30 : Messieurs les ronds-de-cuir. IL 22 h 30 : le Journal de Jules Renard. DÉCHARGEURS (236-00-02), 21 h : Château de carton

DIX HEURES (606-07-48), 20 h : His-toire de clowns; 21 h : POurs; 22 h : la Mouche et le Pantin. EDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 : ESCALIER D'OR (523-15-10), 20 h 30 : LACITY OR POR

ESPACE-GAITÉ (327-95-94). 20 h 30 : le ESPACE KIRON (373-50-25), 20 h 30 : la

Jalousie du Berbouillé.
ESSAION (278-46-42), L 21 h : Pour tranche de contes ; 22 h 15 : On m'a cassé l'heure. Il. 21 h : le Journal de Marie

į,

FONTAINE (874-74-40), 20 h : les Trois Jeanne ; 22 h : Rion-Pouchain. GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : Grand-Père.

GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Edacating Rita. GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06), 20 h 30 : le Rêve du mil. GYMNASE (246-79-79), 20 h 30 : le

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice charve; 20 h 30 : la Legon. LA BRUYÈRE (874-76-99), 21 h : Il pieut

sur le bitume.

LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h 30 :
Pas; 20 h 15 : Ubu enchaîné; 22 h 15 :
Hiroshima mon amour; IL 18 h 30 : le
Sang des fleurs; 20 h 15 : Journal intime
de Sally Mara; 22 h 15 : Du côté de chez

MARIGNY (256-04-41), 20 h 30 : Napo-léon, Safle Gabriel (225-20-74), 21 h : le Don d'Adèle. MAISON DES AMANDIERS (366-42-17), 20 h 45 : Per

MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On diseas

MICHODIÈRE (742-95-22), 21 h :: J'ai ex mots à vo MOGADOR (285-28-80), 20 h 30 : Cy-

rano de Bergerac.

MONTPARNASSE (320-89-90). Grande
salle, 21 h : Duo pour une soliste; petite
salle, 20 h 30 : la Salle à manger.

MUSEE GRÉVIN (608-04-32), 20 h 30 :

CEUVRE (874-42-52), 20 h 30 : Strah et le

PÉNICHE-THÉATRE BASTILLE (357-42-14), 21 h : Androma-(245-18-20), 21 h : le Principe de solitude. POCHE (548-92-97), 20 h : Gertrude morte cet après-midi ; 21 h : le Plaisir de

PORTE-ST-MARTIN (607-37-53), 20 h 30 : la Mégère apprivoisée. PRÉSENT (203-02-55), 20 h 30 : les Fan-tastiques Aventures du comte de Saint-Germain.

POINT VIRGULE (278-67-03), 21 h 30:

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-36-82), 20 h 45 : De si tendres lieus. TEMPLIERS (303-76-49), 20 h 30 : la Balade de Monsieur Tadeuz.

20 h 30 : Victimes du devoir ; IL 20 h 30 : THÉATRE DEDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas-Cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. TH. MARIE-STUART (508-17-80), 20 h 30 : Savage Love : 22 h : Artoise. TH. DE LA PLAINE (842-32-25),

20 h 30 : C'est quoi l'amous TH. DU ROND-POINT (256-70-80). nde saile, 20 h 30 : Savannah Bay. TOURTOUR (887-82-48), 20 h 30': Vie et Mort de P. Paolo Pasolini. VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 30 : les

#### Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 15 : Rhi-nocéros ; 21 h 30 : Baby or not baby ; 22 h 45 : le Président. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84). L

20 h 15 : Areuh = MC2; 21 h 30 : les Démones Louion; 22 h 30 : les Sacrés Monstres : II. 21 h 30 : Deux pour le prix



#### Jeudi 27 septembre

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 22 h: Opérette

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) L 20 h 15: CAFE D'EJIJAR (322-11-02) L. 20 h 15:
Tiens voilà deux boudins ; 21 h 30: Mangeuses d'hommes ; 22 h 30: Orties de socours ; IL 20 h 15: Impréva pour un
privé; 21 h 30: le Chromosome chatonilleux ; 22 h 30: Elles nous vexient toutes.
PATACHON (606-90-20), 20 h, mat. dim.
15 h : F. Godard ; 23 h : Patachanson.
PETIT CASINO (278-36-50), 21 h : Il n'y
a pas d'avion à Orby ; 22 h 15: Attention,
beiles-mères infechantes.

POINT VIRCULE (278-67-03), 20 h 15: SENTIER DES HALLES (236-37-27), 20 h 15 : Les dames de cœur qui piques TH. 3 seer 4 (327-09-16), 20 h 30 : Psy cause toujours ; 22 h : Fle Frai plus, c'est

VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h : Po-

#### La danse

A DEJAZET (887-97-34), 18 h 30: Cie ESPACE CARDEN (266-17-81), 20 h 30 : ; Ballet Dilum, Groupe F. Dugied, Cie L. Vankote. THL DE PARES (280-09-30), 20 h 30:

POTINIÈRE (266-44-16), 20 h 30: ks

Les concerts

OC Canadies, 20 h 30: R. Meunier (Gaultier, Dalza, Capiols...). stitut polomsis, 20 h 30: E. Prak-Wolniak, J. Wolniak, A. Jagoda (Moniuszko, Karlowicz, Zelenski...).

rendre, 19 h 45 : J.-P. Leroy (Haëndel, Milan, Tarrega...). Théâtre des Champs-Élysées, 20 h 30 : voir Festival d'Autonne. Salle Pleyel, 20 h 30: Orchestre de Paris, dir.: D. Barenbolm (Weber, Berg, Wagner).

#### Festivals,

FESTIVAL D'AUTOMNE (296-12-27)

Thélitre Musical de Paris (261-19-83), 20 h 30 : Tango argentino Gennevilliers, Thélitre (793-26-30), 20 h 30 h : Philoctète.

Théatre des Champs-Elysées, le 27 à 20 h 30 : Orchestre national de France, dir. P. Eotvos, chœurs de R.-F., chef de chœur : J. Jouineau (Ligeti, Xenakis).

# cinéma

#### La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 15 h, Adrien de Fernandel, d'après J. de Letraz : 19 h, 70 ans d'Universal : Corvette K 225, de H. Hawks et R. Rosson ; 21 h, K 225, de H. Hawks et R. Rosson; 21 h., 10 ans de courts métrages français : Jennifez, de P. Bertrand Jaume; l'inventaire, de Gébé; Oiseau de nuit, de B. Palacios; Sanf dimanches et fêtes, de F. Oder-Le temps d'aspirer, de J. Gillet; Romance, de Y. Thomas; Cinq cents grammes de foie de veau, de H. Glaeser; La confesse, de P. Remy; Un cœur sons une soutane, de P. Jendy.

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h, la Ligne générale, de S.-M. Eisenstein; 17 h, 8º Festival international du film d'art: films en compétition: consultez programme de Festival; 19 h, cinéma japonais: Yakuza: le Vagabond de Tokyo, de S. Suzuki.

#### Les exclusivités

LA POURSUITE DU DIAMANT VERT (A., v.a.) : Genmont Halles, 1<sup>st</sup> (297-49-70) : Studio Alpha, 5<sup>st</sup> (354-39-47) ; Gammont Ambassade, 8<sup>st</sup> (359-19-08) : Parasasiens, 1<sup>st</sup> (329-83-11) . – V.f.: UGC Opéra, 2<sup>st</sup> (574-93-50) ; Gafté Rochechouart, 9<sup>st</sup> (878-81-77) ; Paramount Opéra, 9<sup>st</sup> (742-56-31) ; Mistral, 1<sup>st</sup> (539-52-43) ; Montparnos, 1<sup>st</sup> (327-52-37) ; Gammont Convention, 15<sup>st</sup> (828-42-27). 42-27).

42-27).

AU-DESSOUS DU VOLCAN (A., v.o.):
Forum, 1" (297-53-74); Hautefeuille, 6\*
(633-79-38); Marignan, 8\* (359-92-82);
14-Juillet Bastille, 11\* (357-90-81): Parnassicas, 14\* (320-30-19); Kinopanorama, 15\* (306-50-50). — V.f.: Français, 9\* (770-33-88); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06). ALSINO Y EL CONDOR (Nicaragua,

v.o.) : Denfert, [# (321-41-0]). L'AMOUR A MORT (Fr.) : Gaumont-Halles, 1" (297-49-70) ; Gaumont Ber-ltz, 2" (742-60-33) ; Saint-Germain Village, 5 (633-63-20); Hantefeuille, 6 (633-79-38); Pagode, 7 (705-12-15);

#### LES FILMS NOUVEAUX

ANOU BANOU LES FILLES DE L'UTOPTE, film germano-israélien d'Edua Politi, v.o., Studio St-Séverin, 5 (354-50-91).

2020 TEXAS GLADIATEUR, film américain de Kevin Mancuso. Avec David Gress, Sabrina Siani, Harri-son Muller. V.o., UGC Danton, 6-(225-10-30); UGC Ermitage, 8-(563-16-16). – V.f., Rez., 2- (236-83-93); UGC Boulevard, 9- (574-

95-40).

JOURNAL INTIME, film hongrois de Marta Meszaros. Avec Zsuzsa. Czinkoczi, Anna Polony, Jean Novicki. V.o., Gaumont Halles, 1st (297-49-70); UGC Opéra, 2st (274-93-50); Olympic St.Germain, 6st (222-87-23); Elysées Lincoln, 8st (359-36-14); Olympic Entrepôt, 1st (545-35-38); J Parnassiens, 1st (320-30-19).

LE MOMENT DE UPPER COMMENT DE UPPER COMMENT.

(339-30-19); Osymbic Entrepot, 14(320-30-19).

IE MOMENT DE VÉRITÉ, film américain de John Avildaen. Avec Ralph Macchie, Noriyuki Morita, Elisabeth Shue. V.A., Forum Orient Express, 14- (233-42-26); Hautefoulle, 6- (633-79-38); Marignan, 8- (359-92-82); UGC Biarritz, 8- (723-69-23); 7 Parvassiens, 14- (329-83-11). – V.f., Rex, 2- (236-83-93); Lumière, 9- (246-49-07); Paramount Opéra, 9- (742-56-31); La Bastille, 12- (307-54-40); UGC Gare de Lyon, 12- (343-01-59); Fauvette, 13- (331-56-86); Paramount Galaxie, 13- (580-18-03); Mistral, 14- (539-52-43); Paramount Montparnasse, 14- (329-90-10); UGC Convention, 15- (574-93-40); Paramount Montparnasse, 14- (329-90-10); UGC Convention, 15- (574-93-40); Paramount Montparnasse, 18- (566-34-25); Pathé Wepler, 18- (522-46-01).

SOUVENTRS SOUVENTRS, film français d'Arriel Zeitouin. Avec Gabrielle Lazure, Christophe Malsvoy, Pierre Loup Rajot, Gaumont Halles, 14- (297-49-70); Caumont Ambassade, 8- (359-19-08); Gaumont Richelion, 2- (233-56-70); Cluny Palace, 5- (354-07-76); UGC Odéon, 6- (225-10-30); St-Lazare Pasquier, 8- (387-35-43); UGC Odéon, 12- (343-01-59); UGC Gobelins, 13- (336-23-44); Miramar, 14- (320-89-52); Gaumont Sud, 14- (327-84-50); Bienvente Montparnasse, 14- (544-25-02); Gaumont Conven-

tion, 15: (828-42-27): 14-Juillet Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20 (636-10<del>-96</del>).

Gaumont Gambetta, 20° (63610-96).

TOP SECRET, film américain de
J. Abrahams, D. Zucker, J. Zucker.
Avec Omar Sharif, Jeremy Kemp,
Warren Clarke. V.o., Foram Aroen-Ciel, 1° (297-53-74); Ciné
Beaubourg-les-Halles, 3° (27152-36); St-Michel, 5° (326-79-17);
Puramount Odéon, 6° (325-59-83);
UGC Ermitage, 8° (563-16-16); Paramount City Triomphe, 8° (56245-76); Paramount Moatparpasse,
14° (329-90-10). — V.f., Rex, 2°
(236-83-93); Paramount Marivaux,
2° (296-80-40); UGC Opéra, 2°
(274-93-50); UGC Montparpasse,
6° (574-94-94); Paramount Opéra,
9° (742-56-31); UGC Gore
Lyon, 12° (343-01-59); UGC Gobelins, 13° (336-23-44); Paramount
Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount Orléans, 14° (540-45-91);
Convention St-Charles, 15° (57933-00); UGC Convention, 15° (57493-40); Muret, 16° (651-99-75);
Paramount Montmartre, 18° (60634-25); 3 Secrétan, 19° (24177-99); 34-25); 3 Secrétan, 19 (241-77-99).

LE VOL DU SPHINX, film français LE VOL DU SPHINK, film français de Laurent Ferrier. Avec MiouMiou. Alain Souchon, Jean Benguigui. Forum Arc-en-Ciel. 1= (29753-74); Paramount Marivaux, 2(296-80-40); Quintette, 5= (63379-38); Paramount Odéon, 6= (32559-83); Marignan, 8= (359-92-82);
Paramount Mercury, 8= (56275-90); St-Lazare Pasquier, 8=
(387-35-43); Paramount Opéra, 9=
(742-56-31); Maxeville, 9= (77072-90); La Bastille, 12= (30754-40); Paramount Bastille, 12=
(343-79-17); Nations, 12= (34304-67); Fauvette, 13= (331-56-86);
Paramount Galaxie, 13= (580-Paramount Galaxie, 13° (580-18-03); Mistral, 14° (539-52-43); 7 Parassiens, 14° (329-83-11); Pa-ramount Montparnasse, 14° (329ramount Montparnasse, 14 (32-90-10): Convention St-Charles, 15-(579-33-00): UGC Convention, 15-(574-93-40): Victor Hugo, 16-(727-49-75): Pathé Clichy, 18-(522-46-01) : Paramo tra, 18 (606-34-25).

(\$80-18-03); Gaumont Sud, 14: (327-84-50); Montparnasse Pathé, 14: (320-12-06); Gaumont Convention, 15: (828-42-27); Murat, 16: (651-99-75); Paramount Maillot, 17: (758-24-24); Paramount Montmartre, 18: (606-34-25); Pathé Wepler, 18: (522-46-01); Secrétan, 19: (241-77-99); Gambetta, 20: (636-10-96).

LISTE NOURE (Fr.): George-V, 8: (562-41-46); Français, 9: (770-33-88); Parnassiens, 14: (329-83-11).

LES MALHEURS DE HEIDI (A., v.f.): Boite à films, 17° (622-44-21). MEURTRE DANS UN JARDIN AN-

MISSION FINALE (A., v.f.) (\*): Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10). LES NUITS DE LA PLEINE LUNE (Fr.), Forum Orient-Express, 1= (233 42-26); Impérial, 2= (742-72-52); Sev dio Cujas. 5: (354-89-22); Quintette, 5: (633-79-38); Marignan, 8: (359-92-82);

Grumont Champs-Elysées, 8º (359-04-67); 14-Juillet Bastille, 11º (357-90-81); Bicavente-Montparnasse, 15º (544-25-02); 14-Juillet Beaugrenelle, 15º (575-79-79).

LE BAL (Fr.-it.) : Studio de la Harpe, 5-LA BELLE CAPTIVE (Pr.): Denfert (h. sp.), 14 (321-41-01).

BESOIN D'AMOUR (A. v.o.): Publicis Champs-Elysées, & (720-56-23). — V.f.: Richelieu, 2 (233-76-70). CARMEN (Esp., v.o.) : Calypso, 17 (380-03-11) ; Cinéma Présent, 19 (203-

CARMEN (Franco-it.): Vendôme, 2 (742-97-52); Publicis Matignon, 8 (359-31-97).

CONAN LE DESTRUCTEUR (A.), (v.s.): UGC Ermitage, & (563-16-16); v.f.: Rex, 2\* (236-83-93); Paramount Mariyana, 2\* (296-80-40); Paramount Montparnasse, 14\* (329-90-10); Pathé Clichy, 15\* (522-46-01)

CONTRE TOUTE ATTENTE (A. v.o.): George V, 9\* (562-41-46). DIVA (Fr.) : Rivoli Besnbourg, 4 (272-

65-34.

EMMANUELLE IV (\*\*) (V. Aug., V.f.):
George V, & (562-41-46).

ET VOGUE LE NAVIRE (it., v.o.): Studio Galande, 5: (354-72-71).

cio Gaiande, 5 (354-72-71).

L'ÉTOFFE DES HÉROS (A., v.o.):
UGC Marbed, 8 (561-94-95).

LA FEMME PUBLIQUE (\*) (Fr.): Stadio Galande, 5 (354-72-71).

dio Galande, 5 (354-72-71).

LA FILLE EN ROUGE (A., v.o.): Forem Orient Express, 1\* (233-42-26): Paramount Odéon, 6\* (325-59-83): Monte-Carlo, 8\* (225-09-83): V.f.: Paramount-Mariyaux, 2\* (296-80-40): Paramount-City, 8\* (562-45-76): Maxéville, 9\* (770-72-86): Paramount Opéra, 9\* (742-56-31): Paramount Bastille, 12\* (343-79-17): Paramount Bastille, 12\* (343-79-17): Paramount Montagnesse, 14\* 12-25); Paramotal Montparasse, 14-(329-90-10); Paramount Orléans, 14-(540-45-91); Convention St-Charles, 15-(579-33-00); Paramount Maillot, 17-(758-24-24)

FORT SAGANNE (Fr.) : Ambassade, &

(329-19-08).

LE FUTUR EST FEMME (it., v.o.): Ciné-Beanbourg, 3 (271-52-36); UGC Rotonde, 6 (225-10-30); UGC Rotonde, 6 (574-94-94); UGC Champs-Blystes, 8 (561-94-95); 14-Juillet Beangrenelle, 15 (575-79-79). – V.f.: UGC Boulevard, 9 (574-94-40).

LA GABCE (5-1/4)

Vard, F (574-94-40).

LA GARCE (Fr.) (\*): Berlitz, 2\* (742-60-33); Richelien, 2\* (223-56-70); Montparnasse, 14\* (359-19-08); Ambersade, 8\* (327-52-37).

LES GRANDES VACANCES DE DONALD (A., v.f.): UGC Opéra, 2\* (574-93-50); Gaumont Richelien, 2\* (233-56-70); UGC Rotonde, 6\* (575-94-94); George V, 8\* (562-41-46); Gaumont Sud, 14\* (327-84-50).

HISTORIEE DON No. 2\* (Fr.) (\*4\*)

HISTOIRE D'O N° 2 (Fr.) (\*\*) : George V, 8' (562-41-46) ; Maxéville, 9' (770-72-86) ; Miramar, 14' (320-89-52). HOTEL NEW HAMPSHIRE (A., v.a.):
UGC Opéra, 2º (574-93-50); Ciné Beaubourg, 3º (271-52-36); Germain Studio, 5º (633-63-20); UGC Rotonde, 6º (574-94-94); UGC Biarritz, 8º (723-69-23), -- v.f.: UGC Boulevard, 9º (574-95-40).

IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE (A., v.o.): UGC Odéon, 6º (225-10-30); UGC Marbent, 8º (561-94-95). INDIANA JONES ET LE TEMPLE

NDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT (A. v.o.): Foram, 1° (297-53-74); Ciné Besubourg, 3° (271-52-36); Hautefeuile, 6° (633-79-38); Paramount Odéon, 6° (325-59-83); George-V, 8° (562-41-46); UGC Normandie, 8° (359-41-18); Colisée, 8° (359-29-46); 14-Juillet Beangrenelle, 15° (575-79-79). – V.f.: Grand Rex. 2° (236-83-93); Paramount Marivanx, 2° (296-80-401); Bretagne, 6° (222-57-97); (296-80-40); Bretagne, 6 (222-57-97); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Nation, 12 (343-04-67); Paramount Bastille, 12 (343-9-17); Fauvette, 13 (331-56-86); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Montrograms Butle, 14 (327-84-50); Montrog

UNTRUS (Fr.): Forum Orient Express, 1= (233-42-26); UGC Opéra, 2: (274-93-50); UGC Danton, 6: (225-10-30); UGC Biarritz, 3: (723-69-23); Paraassiens, 14: (320-30-19).

JAZZ BAND (Sov., v.a.) : Comos, 6

LOCAL HERO (Brit., v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6 (326-58-00).

GLAIS (Brit., v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6° (326-58-00); Saint-Ambroise, 11°

Elysées Lincoln, 8' (359-36-14); 14-Juillet Bastille, 11' (357-90-81); Na-tions, 12' (343-04-67); Montparnos, 14' (327-52-37); Olympic Entrepôt, 14-(545-35-38); Parnassious, 14' (329-83-11); 14-Juillet Beurgrenelle, 15' (575-79-79); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

SPECTACLE

CHICAGO CHICAG

(Care & Bate & B

TINDON ASS CAPE

ME RIVER (A. VA) 2 MARIE RIVER (A. VA) 2 MARIE RIVER (A. VA) 7 MARIE RIVER (A. VA) 2 MARIE RIVER (A. VA) 2 MARIE RIVER (A. VA) 3 MAR

FERRICA CONTRACT

COMPERSS (FR) CARE CONTROL OF CON

TOE SAC ( 100) : Arche (1

101 (T)

E BLABOLIQUES (Fr.)

BUILT SONT TOVINGS STATE

IN COMMANDEMENT

BOY COUNTY TO SAND TO

MET MARCEL (F.) : OFF

PAGNE DE KASPAR HAN

Calypea I

TEL CREA LA FEMME IN

ENTER IL LA COME

MILE DE RYAN (AMERICAN DE RYAN DE RYAN (AMERICAN DE RYAN DE RYAN (AMERICAN DE RYAN D

THE CAT A. AAD TO

HERRE DES STORLES (A.

Big. v. e. e. Botte & films. E.

41111 14 14 14 FO.) : Par

BETTERE A. A.C.) : Reflet 6

SAME AL COMPLET

: 2 · Action **Ecoles**,

BIT UNE FOIS DANS THE

1 Store Fulles, 15 (\$58) 2017; that 1, 17 (622-4)

₩ DE NAZARETH (PL) (

BUGENDE DU GRAND Sires Forubic Cinéma, 100

RDSki A. v.o.) (\*\*) : Can

U DO DE STEENCE (A. STEENCE

MOLVIDADOS (Esp. va.)

Empolis All): Forms

Fo

WIGHT EXPRESS (A. vf) BURS DE CABIRLA (H. VA.

Sunfancine of 1329-11-30) : Action (1700) : Ac

Li (15ES NEGRES (Fr.): Sand Street: 1700-89-16); Grand 15 (154-56-85); Rinha 18

NUOV DE MUSIQUE (Ind. 10)

18/14 (h. 6) : Logos I. 5 (35)
14 Judiet Parasse, 8 (35)
15 Judiet Parasse, 8 (35)
16 Judiet Parasse, 8 (35)
17 Judiet Parasse, 8 (35)
18 Judiet Par

M SOF DI VIAL (A. V.O.) : COMME HERMONE O (633-97-77)

TRACE (F.) : Lucermire, & 154

Mit (VA (Fr., (t., Esp.) ; Epéc de Bole)

BAGAGES (A. va) : Epis de

Action Rive Gamele, 9 (77)

ST SIDE STORY (A. v.a.) - Below BERRIE POINT (A. V.O.) : Share

IWA vers et à travers

Super Apex de 14 a 60

-31-60).

5 ysoes Lincoln, British

IEM SHA (Jap., v.f.) - Contr

DERTANT CEST D'AIN

WITT .

194 A.v. Olympic Lane

- lisgrandes reprises

PARIS TEXAS (A., v.o.) : Movies les PARIS TEXAS (A., v.a.): Movies les Helles, 1st (260-43-99): Impérial, 2st (742-72-52); Ciné Beautourg, 3st (271-52-36); Chany Ecoles, 5st (354-20-12); Saint-Audré des Arts, 6st (326-80-25); La Pagode, 7st (705-12-15): Marignan, 2st (359-92-82); UGC Biarrinz, 2st (723-69-23); UGC Boulevard, 9st (574-95-40); 14-juillet Bustille, 11st (357-90-81); Escurial, 13st (707-28-04); Olympic Martiya, 14st (545-35-38); Parmassiera, 14st (329-83-11); PLM Saint-Jacques, 14st (589-68-42); 14-juillet nassieri, 14 (32)-83-11; P.A. Samt-Jacques, 14 (58)-68-42); 14-Juillet Beangrenelle, 15 (575-79-79); Maylair, 16 (525-27-06). — V.I.: Ret, 2 (286-83-93): UGC Montparnasse, 6 (575-94-94); Nation, 12 (343-04-67); UGC Gobelius, 13 (336-23-44); UGC Convention, 15 (574-93-40); Images, 18 (572-47-94). 18 (522-47-94).

PINOT SIMPLE FLIC (Ft.): Bergere, 9-(770-77-58). LA PIRATE (FL): Lucernaire, 6- (544-57-34).

57-34).

POLICE ACADEMY (A. v.o.): Quintette, 5 (633-79-38); Marignan, 8 (359-92-82). - V.1.: Français, 9 (770-33-88); Maxéville, 9 (770-72-86); Fanvette, 13 (331-56-86); Mistral, 14 (539-52-43); Gauroost Convention, 15 (828-42-27); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Images, 18 (522-47-94).

PRÉNOM CARMEN (PL) : Grand Pa-vois (h. sp.), 15 (554-46-85). Vois (h. sp.), 15' (554-46-85).

LES ROPOUX (Ft.): Gaumonn Halles, 1w (297-49-70); Rex, 2s' (236-83-93); Beritz, 2s' (742-80-33); UGC Danton, 6s' (225-10-30); UGC Montparnasse, 6s' (574-94-94); UGC Bintritz, 2s' (723-69-23); Le Paria, 2s' (359-53-99); UGC Boulevard, 2s' (574-95-40); Bastille, 11s' (307-54-40); Athéna, 12s' (343-07-48); UGC Garte de Lyon, 12s' (343-07-48); UGC Gobeling, 13s' (336-23-44); Minstral, 14s' (539-52-43); Montparnos, 14s' (527-52-37); Murat, 16s' (651-99-75); Pathé Clichy, 18s' (552-46-01); Secrétin, 19s' (241-77-99); Gambetta, 20s' (636-10-96).

LA SMALA (Fr.): UGC Odéon, 6s' (225-10-30); UGC Montparnasse, 6s' (574-94-94); UGC Normandie, 8s' (563-16-16); UGC Boulevard, 9s' (574-95-40).

STRESS' (Fr.): Forum Orient Express, 1ss'

(574-95-40).
STRESS (Fr.): Forum Orient Express, 1st (233-42-26); Quinquette, 5t (633-79-38); George V, 8t (562-41-46); Marignan, 8t (359-92-82); Saint-Lazare Pasquier, 8t (387-35-43); Français, 9t (770-33-88); Marxéville, 9t (770-72-86); Bastille, 11t (307-54-40); Montparnasse Pathé, 14t (320-12-06); Images, 18t (522-47-94).

SUDDEN IMPACT (A. v.o.) (\*): George V, & (562-41-46). – V.f.: Gafté Boulevard, 9 (233-67-06); Français, 9 (770-33-88); Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06).

(326-12-40).

LE TARTUFFE (Fr.): Studio de la Harpe, 5 (634-25-52).

TIR A VUE (Fr.) (\*): Paramount Odéon, 6 (325-59-83); Paramount City, 8 (562-45-76): Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparmase, 14 (329-90-10): Tourelle, 20 (636-10-96). TOOTSIE (A., v.o. et v.f.) ; Opéra Night, 2 (296-62-56).

LA TRICHE (Fr.): Impérial, 2- (742-72-52); George V, 8\* (562-41-46); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06). LA ULTIMA CENA (Cub.): Denfert, 14\*

UN AMOUR DE SWANN (Fr.) : Caivoso, 17 (380-03-11). UN BON PETIT DIABLE (Fr.) : Calypso, 17\* (380\*03-11). UNDER FIRE (A., v.o.): UCG Marbesf,

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE (Fr.): Cinoches, 6º (633-10-82); Gaumont-Ambassade, 8º (359-19-08). UN HOMME PARMI LES LOUPS (A., v.f.): Napoléon, 17: (267-63-42). VIVE LES FEMMES (Fr.): UGC Marcuf, 8 (561-94-95).

YENTL (A., v.o.) : Marbenf, 8 (561-94-95). ESPACE PIERRE CARDIN

#### MINISTERE DE LA CULTURE OFFENBACH AUX

LOC THEATRE AGENCES 3 PNAC RENS 20017 81 ET PAR CORRESP 1 AV. GABRIEL 75008 PARIS SORRE 2011 30 MATINEE DIMANCHE 1511 RELACHE LUNDI





EDEN THÉATRE.

(école d'acteurs)

Reuseignements de 19 h à 20 h 30

**\_ 356-64-37 \_** 

FORMATION, DÉBUTANTS, ENTRAINEMENT, PROFESSIONNELS

PERFE PRANÇAIS DE FREY

Miers De Bernary Subol

THERTER DE GEN

Location au théâtre de 11 h à 22 h. Par Téléphone : 742.25.49. Dans les agences.



Les grandes reprises

Einsen Lincoln, 80 (359-36-14); 14. Janker Bastelle, 11: (357-36-14); 14. Lines, 12: 1343-24-47); Mortparon, 12: 1343-35-36; Olympia Entrepol, 14: (545-35-36); Olympia Entrepol, 14: 83-11); 14-Juillet Beaugrenelle, 13: (575-79-79); Pathe Cheby, 15: 152, 46-01)

(Fr.): Deglers

56-23]. - V.

ајурна, 17: (380. так, 19: (203.

Vendenc, > Marignoo, 8:

TTELE (A). \$\psi (163-16-16) ;

\$\text{73} : Parameter
(0) : Farameter
(-90-10) : Parameter

MIE (A. TO).

shows, # (272)

(V. AM, V.S.);

tt. Fal . Stu-

5 (A. 10) :

(\*) (Fr.) Sta-

L.Forem

3-42-36) : Para-

**9949**): Mante-

Di Paramer

Opera. 9 1742. Stille, 12 1741. Science, 14 170". Separations. 14

MAST 1

權 体, 🖏

THE BROKE

Security Sec

Marie Control

744 Ammo

AVCIS DE

Cic (Ser ?

STORE TO THE

Mary X. P

ME .A. YAY SO . Com Bester

rende, p. 12 4

\* . \* \* \* \* \* . .

# (125-14-K) ( 145)

IL TEMPLE

Fig. 12 (27)-142 (27)-

4 . 7 - 89 - 8 %

TO COMPANY

Care s

Service and the service of

Market .

Tagretia 17

jage 🖣

Contract 1

1.00

) **CHEMIU** 

THE GREEN

2012 2 (17)

.... Person

4 ..... Y

Marie Par-

· Fieren

雑さな きごさ

ANIMA AN

AND PROPERTY.

y gran i Parter

THE LUNE

Bull To

· The state of the

NA CRESCRE

### 1500 | Pathé Chehy, 18 (52)

PARIS TEXAS (2. (4.)) | Mories to (142-72-52) | Cine Beautomy (3. (77)-52-52) | Cine Beautomy (3. (78)-52-52) | Cine Beautomy

PINOT SIMPLE FLIC (Fr ) : Berging &

LA PIRATE (Fr.) Licensaire, & 1844

POLICE ACADEMY A . 101 Cum

PRENUM CARMEN (Fr.) Grand P.

LES RIPOR Y For Gramous Halles, le

Danton, or

14 (1977) 1624): Tabl

LASMALL TO LOCKETTE WITH

44.94: 4.7: N. T. T. P. 184.

a Berling and Deliver Berlinger ge

Factor Services In Control of the Co

The same of the sa

(274) june - Millionnice Pase, 18. (284) Color

LA TRICHE OF CONTRACT (NE

RATELINEAUENA ... Denfert for

O THE PARTY OF STREET OF

UN BUN PETIT DIABLE (Fr) Co

LADIR 1783 . LCG Marsell

EN DIMENSITY & LA CAMPAGNE

EN JERMME PARMITISTORPS (A.

N 1

DAUTOMNE A PARIS

WINE LES FEMMES CO LOCKE

TENTA A VENAL PUBLICA

ESPACE PLEARE CARDIN

. 13. (0.52) . Genamian Umna and (3.52) (4.52) .

25.62 (50.414e). May runs and him in 220.269

Commence (Cases)

Securition (

# O. Care Beauty

# 150 49-21: LE TARTIET TO State de la

1982-451° 1963 - 77

1. 24 West . .

TOOT II

STREAM ... Series of the Entre le

1 1.17 (a) Barille He

905 (2.12), 7 (1.446-15)

LOC Comments

AFRICAN QUEEN (A., v.a.) : Logos I ALEXANDRE NEVSKI (Sov., v.o.)

Olympic Luxembourg, & (633-97-77).

ALIEN (A., v.o.) (\*): Châtelet Victoria

1" (508-94-14): Républic cinéma, 11"
(805-51-34).

L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS (Austr., v.o.) : André Bazin 13 (337. 74-39) : Boite à films, 17 (622-44-21). L'ARNAQUE (A., v.o.) : Boite à films, 17

BARRY LYNDON (Angl., v.o.) : Grand Pavos, 15 (554-46-85) ; Calypso, 17 (380-03-11). BLADE RUNNER (A., v.o.) : Studio Galande, 5: (354-72-71). CHARULATA (Ind., v.o.): 7 Art Beam bourg. 3 (278-34-15). CITIZEN KANE (A., v.o.) : Calypso, 17-

LES COMPERES (FR.) : Club de TEIRIR, 17 (380-42-05).

CORRESPONDANT 17 (A., v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-80-25). LE CRI (It., v.o.) : Studio Bertrand, 74 (783-64-66).

CUL DE SAC (A., v.n.) : Action Chris-tine, 6' (329-11-30) DÉLIVRANCE (A., v.o.) (\*) : Boite à films, 174 (622-44-21). LES DIABOLIQUES (Fr.) : Champo, 5

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bosl-A. v.f.) : Lumière, 9º (246-49-07). LES DIX COMMANDEMENTS (A., v.i.): Rex. 2\* (236-83-93).

DON GIOVANNI (It., v.o.): UGC Opéra, 2\* (574-93-50); Cluny Palace, 5\* (354-07-76); Gaumont Colisée, 8\* (359-79.46)

EDITH ET MARCEL (Fr.) : Ciné 13, 18 L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER (All., v.o.): Saint-Ambroise, 11° (700-89-16).

ERENDIRA (v.o.): Calypso, 17º (380-ET DIEU CRÉA LA FEMME (Fr.) : Balzac, 8 (561-10-60). EXCALIBUR (A., v.f.) : Opéra Night, 2

LA FILLE DE RYAN (Ang., v.o.) Espace Gaité, 14 (327-95-94). FONTAMARA (Esp., v.o.) : Latine, 4 FRITZ THE CAT (A, v.o.) : Cluny-Ecoles, 5 (354-20-12). GILDA (A., v.o.): Olympic Luxembourg, LA GUERRE DES ÉTOILES (A., VA.-

v.f.) : Escurial, 13 (707-28-04). HAIR (A., v.o.) : Boite à films, 17 (622-HALLELUYAH (A., v.o.) : Panthéon, 5-HAMMETT (A., v.o.) : Club de l'Etoile, 17: (380-42-05)

L'HERITIÈRE (A., v.o.) : Reflet Quartier latin, 5 (326-84-65).
L'HOMME AU COMPLET BLANC
L'HOMME AU COMPLET BLANC
Action Feeles, 5 (325-IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

(A., v.f.) : Capri. 2: (508-11-69). L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (Fr.) (\*\*) : Grand Pavois, 15: (554-46-85) ; Bolte à films (h.sp.), 17: (622-44-21). JESUS DE NAZARETH (It.): Grand

KAGEMUSHA (Jap., v.f.) : Contrescurpe, LA LÉGENDE DU GRAND JUDO (Jap., v.o.) : Républic Cinéma, 11º (805-51-33). LIQUID SKY (A., v.o.) (\*\*) : Cinoches,

LA LOI DU SILENCE (A. v.o.) : LOS OLVIDADOS (Esp., v.o.) : Latina, LA MAIN AU COLLET (A., v.o.) : Saint-Michel, S. (326-79-17) : Ambassade, 9

(359-19-08). METROPOLIS (All.): Forum Orient Express, 1° (233-42-26); Saim-Germain Huchette, 5' (633-63-20); Bretagne, 6' (222-57-97); Elysées Lincoln, 8' (359-

MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) : Capri. 2º (508-11-69). LES NUITS DE CABIRIA (IL.; VA.) Champo, 5 (354-51-60). L'OMBRE D'UN DOUTE (A. v.o.) Action Christine, 6 (329-11-30); Action La Fayette, 9 (329-79-38).

RUE CASES-NEGRES (Fr.): Saim Ambroise, 11: (700-89-16): Grand Pavois, 15: (554-56-85); Righto, 19: (607-87-61). LE SALON DE MUSIQUE (Ind., v.o.) aparte, 6º (326-12-12).

SCUSCIA (ft., vo.): Logos L 5 (354-42-34); 14 Juillet Parnasse, 6 (326-58-00): Balzae, 8 (561-10-60); Action La Payette, 9 (329-79-89). La SOIF DU MAL (A., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77). LA TRACE (Fr.) : Lincornaire, 6 (544-

TRISTANA (Fr., It., Esp.) : Epée de Bois, 5° (337-57-47). TUEURS A GAGES (A., v.o.) : Epée de Bois, 5 (337-57-47).
UNE ÉTOILE EST NÉE (A., v.o.) (vers. intégr.): Action Rive Gauche, 5 (329-44-40).

WEST SIDE STORY (A., v.o.) : Balzac 8º (561-10-60): ZABRISKIE POINT (A., v.a.) : Studio Médicis, 5 (633-25-97). UN ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DE LA MISSION « TV-CABLE » | —A VOIR—

#### Les initiatives de M. Bernard Schreiner pour débloquer le plan de câblage

Ambitieux par ses promesses et ses enjeux, le plan de câblage de la France est parfois désespérant par ses lenteurs. Deux ans après son annonce officielle, aucun réseau n'a dépassé le niveau de l'étude de faisabilité ou de la préfiguration. Tous les partenaires font du surplace et se renvoient la balle tandis que les PTT commencent à s'inquiéter pour leur 600 millions de francs d'investisser

A égale distance du gouvernement, des collectivités locales, des industriels comme des PTT, la

On a l'impression que la chargé des techniques de la commusituation du câble est à nouveau bloquée : pas de décision sinancière des collectivités, pas de câblage et pas d'investissements dans les programmes. Tout cela, semble-t-il, parce que les décrets définissant les règles de l'exploitation des réseaux ne sont toujours pas sortis,..

- Sur le plan réglementaire, vous savez que le Conseil constitutionnel nous renvoie devant le Parlement pour compléter la loi de juillet 1982. Je vais moi-même dès le 2 octobre déposer un projet de loi, définissant les limites d'un réseau local qui ne pourra excéder un bassin de 60 kilomètres et deux départements. Pour ce type de réseau, c'est la Haute Autorité de la communication audiovisuelle qui délivrera les autorisations d'exploitation. Au-delà, ce sera l'affaire du gouvernement. La loi une fois complétée, les décrets d'application, qui sont en grande partie déjà rédigés, pourront sortir sans tarder.

Mais on a tort de craindre un retard général. Malgré le scepti-cisme de beaucoup, la Mission TV-cable - a gagné son pari sur les programmes. Hier on parlait à propos du câble d'autoroutes vides : aujourd'hui il faut bien reconnaître que les programmes sont en avance sur la technique.

- Vous faites allusion à vos fameuses deux mille heures? Nous disposons d'un catalogue de 2 640 heures de programmes de toute nature, rassemblés et transférés sur support vidéo par une ving-taine d'entreprises publiques et privées. Ce catalogue sera présenté au VIDCOM (1) et consultable par télématique. C'est un fonds minimum, un scuil psychologique à partir duquel les réseaux peuvent commencer à bâtir leur programmation locale. J'en ai fait moi-même l'expérience concrète lors de la semaine de préfiguration de Mantes-la-Jolie : on peut «habiller» localement les produits de ce catalogue pour faire une programmation originale.

Mais au-delà du catalogue, les réseaux ont besoin de programmes « clés en main » : une chaîne de films, une chaîne musicale ou des ensembles thématiques sur la vie quotidienne. C'est le travail de la Mission pour l'année qui vient. Nous allons signer au VIDCOM des pro-tocoles d'accord avec quatre sociétés privées sur des services programmés du type de ceux que je viens de citer. Dans d'autres secteurs (enfants, formation, culture scientifique et technique, etc.) nous n'avons pas encore reçu de propositions satisfaisantes. Fin octobre, nous lancerons, avec le ministère de la culture et le secrétariat d'État

jouer les poissons pilotes. Son président, M. Bernard Schreiner, député socialiste des Yvelines et adjoint au maire de Mantes-la-Jolie, précise les initiatives qu'il compte prendre pour débloquer la situation : réforme de la loi sur la communication audiovisuelle nouveaux mécanismes financiers pour aider la création, appels d'offres auprès des producteurs et des industriels. L'objectif : faire de 1985 l'année de démarrage réel des réseaux.

Mission « TV-câble » occupe une bonne place pour

nication, un appel d'offres publi-- Comment financer ces pro-

grammes en l'absence de recettes provenant des réseaux?

- Nous avons calculé que le prix de ces services ne pouvait dépasser 8 francs par abonné et par mois, Il y a une période très difficile avant que le cuble représente un marché assez important. Nous allons proposer une réforme du fonds de soutien à la création audiovisuelle qui, au lieu d'aider des programmes au comp par coup, pourrait aider certaines entre-prises à développer un plan de production sur des critères de qualité.

Il ne faut pas oublier non plus que la publicité et surtout le sponsoring, représentent un complément financement appréciable. La Mission a conduit dans ces domaines quelques études et va s'efforcer de repérer toutes les sources de financement. Enfin, certains éditeurs peuvent songer à amortir leurs programmes sur les réseaux câblés européens, via le satellite. Hachette par exemple s'intéresse de très près à une telle hypothèse.

- N'avons-nous pas pris un certain retard par rapport aux chaines britanniques par satellite, qui démarchent déjà les réseaux français?

- Les initiatives de Thorn EMI et de quelques autres ont le mérite d'avoir fait réagir les producteurs français. Ils comprennent enfin qu'il ne faut pas attendre que soient installées un million de prises pour commencer à produire. Les récentes décisions du gouvernement contribuent également à cette mobilisation. Quatre canaux sur le satellite on du matin. Régie française des espaces, autant de nouveaux espaces qui vont relancer la production publique ou privée et servir le câble. Plus il y aura de programmes et de chaînes disponi bles, plus on s'apercevra que le réseau câblé est le seul support d'avenir, économique, fiable et de grande capacité.

#### La masse critique

- A quelle échéance est cet avenir? Vous sembliez tout à l'heure yous inquiéter du retard de la technique...

 Je ne doute pas de la volonté de la direction générale des rélécommunications, qui en a les movens. d'accélérer la mise en place des réseaux càblés. Mais en 1984 on y a posé aucune fibre. Il faut mainte nant dépasser le stade des études et faire de 1985 l'année du départ réel de la vidéocommunication. Il est nécessaire de choisir quatre ou cinq villes candidates et d'arriver très vite dans chaque site à une masse

DU 1° AU 5 FÉVRIER 85 GRAND PALAIS - PARIS

Réservez des maintenant votre place à EXPOLANGUES 85.

sionnels qui s'y déroulent, attire chaque année de plus en plus de décideurs et devient

MATERIELS AUDIOVISUELS - RECHERCHE - ENSEIGNEMENT/FORMATION ET INFORMATIOUE - TRADUCTION/INTERPRÉTATION - ÉDITION - SÉJOURS ET STAGES LINGUISTIQUES - LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES - RELATIONS INTERNATIONALES

ANGUES 85

critique de 30000 à 40000 prises raccordables. Avec 200 000 prises en

million de prises posées, ce qui sera déjà un marché appréciable pour les Ne peut-on pas aller plus vite en complétant le câblage par des liaisons hertziennes?

1985 et le maintien des commandes

industrielles, on aura en 1987 un

- Nous sommes tout à fait d'accord avec la DGT pour utiliser des liaisons hertziennes afin de relier des antennes collectives ou des communes éloignées et d'obtenir ainsi plus rapidement une masse critique de foyers reliés. Mais l'utilisation des fréquences hertziennes doit rester soumise à la société locale d'exploitation du câble.

Le retard le plus préoccupant n'est peut-être pas dans le rythme de cablage mais dans la production de terminaux pour les abounés des 1985. Nous allons lancer, avec le ministère de l'industrie, un appel d'offre aux industriels français.

#### Trouver des partenaires financiers

Ces retards, ces incertitudes font naître des doutes sur la rentabilité de l'exploitation du câble. Comment réagissent les collectivités locales ?

- Le bilan de nos études de faisabilité sur six ou sept sites montre que la télédistribution est un projet viable, à l'échelle des communes. Cela ne coûte pas plus cher que l'aménagement d'un quartier ou la création d'un lycée. De plus, l'opi-nion publique est savorable au câble préoccupent. Le câble n'est pas percu comme un simple moyen de diffusion mais aussi comme un investissement porteur d'activités économiques et industrielles. Les collectivités locales ont un

seul problème; trouver des partenaires financiers pour faire face au déficit d'exploitation des premières années. Plusieurs groupes financiers et industriels sont candidats. Il faut maintenant que nous modifions l'article 80 de la loi sur la communication audiovisuelle, qui empêche une société privée d'investir dans plusieurs sociétés d'exploitation.

Cet article visait à empêcher les concentrations et les réseaux, notamment dans le secteur des radios locales. Le danger, pour le câble, semble écarté à condition que le capital de chaque société d'exploi tation soit partagé entre plusieurs partenaires. Je crois pouvoir dire que le gouvernement n'est pas hostile à cette modification de la loi.

 - Télécâble 85 » sera donc manifestation marquant le vrai démarrage des réseaux ?

- Télécâble - aura lieu en 1985 dans le cadre du Festival international Son et image à Paris. C'est un pari sur la ionction avec les industriels, mais aussi sur l'ouverture au grand public. Le premier travail de la Mission a été de sensibiliser les décideurs. Aujourd'hui nous passons à une deuxième phase, plus pédagogique et plus commerciale vis-à-vis du grand public. Une sorte de second souffle pour lequel nous bénéficions du soutien total de nos partenaires ministériels et d'arbitrages budgétaires plutôt favorables. Propos recueilits par

JEAN-FRANÇOIS LACAN

(1) Le prochain Marché international de la vidéocommunication, le VID-COM, se tiendra à Cannes du 13 au

Et le malade?

#### Les professionnels, de théra-

peutiques paralièles ont mauvaise presse. La médecine offi-cielle a tendance à voir en eux des charlatans, de simples marchands. Mais le fait est là : pour ceux qui se savent condamnés, ces « soigneurs » non reconnus peuvent apparaître comme un ultime recours. S'il n'est pas nouveau, le phé-

nomène continue de susciter des polémiques. Sans apporter de réponses satisfaisantes, le magazine « Vendredi », qui est consacré à ce problème sous le titre : « Médecines parallèles ou charlatans ? », a toutefois le mérite et le courage de poser clairement un certain nombre de questions : pourquoi, aujourd'hui encore, ces médications « parallèles » ne sont pas systématiquement soumises à expertise officielle? Pourquoi encore, leur mise en vente semi-clandestine, voire clandestine, bénéficie depuis si longtemps d'une tolérance des pouvoirs publics ?

Sur un sujet aussi sensible, it était normal qu'André Campana et Jean-Marie Perthuis (qui a réa lisé l'enquête) s'entourent de précautions. La mise en garde contenue dans l'avertissement qui précède le film précise que e ce dossier ne saurait en rien être une approbation de la valeur des traitements exposés, dont aucun d'entre eux n'a été expérimenté officiellement ni n'a reçu d'autorisation de mise sur le marché ». La présence sur le plateau et les commentaires de deux personnalités médicales. les professeurs Michel Boiron (chef du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis) et Henri Laborit, loin de servir de caution, offrent un contrepoint aux arguments avancés par ces e confrères » qui sentent le soufre.

Les témoignages de malades montrés dans l'émission sont souvent bouleversants. Devant ce désarroi et cette souffrance humaine, les professeurs Boiron et Laborit n'hésitent pas à reconnaître les *∢ insuffi*i thérapeutiques classiques malgré les immenses progrès accomplis. Ils admettent aussi, sans détour, que trop de mêdecins « se préoccupent davantage de la maladie que du malade » et usent même du terme d'e abandon a pour qualifier certaines attitudes devant des cas de cancers en phase terminale. Ils se refusent, enfin, à ne pas tenir compte d'un « irrationnel » que nul, selon eux, n'est en droit de

Autant de remises en question qui, mieux que des certitudes et il y en a d'assénées, mal à propos, dans cette enquête, par ceux qui défendent leurs méthodes de soins, - peuvent ouvrir la voie à une meilleure réflexion.

★ Magazine « Vendredi », ven-dredi 28 septembre, FR 3, 20 h 35.

#### JEAN-MICHEL QUATREPOINT NOMMÉ DIRECTEUR DE L'AGEFI-NOUVEAU JOURNAL

La société AGEFI-Nouveau Journal - dont le PDG, depuis mars dernier, est M. Bruno Bertez - vient de procéder à plusieurs recrutements de journalistes économiques et financiers. C'est ainsi que notre collaborateur Jean-Michel Quatrepoint devient directeur général de l'AGEFI (Agence économique et financière) et du quotidien le Nouveau Journal.

Cinq journalistes des Échos -Mattei, MM. Jacques Jublin, Arnaud Rodier et Jean-Philippe Vidal - rejoignent l'équipe du Nouveau Journal, M. Jacques Jublin avec le titre de rédacteur en chef. La spécialisation de ces journalistes confirme et illustre la volonté de M. Bertez de rendre, en la renforcant, sa vocation première au Nouveau Journal, quotidien économique et financier. Ces transferts devraient prendre effet dans les prochaines

[Né le 23 juin 1944 à Paris, Jean-Michel Quatrepoint est diplômé du Centre de formation des journalistes. Rédacteur au Journal des finances en 1968, il entre au service financier des Échos en janvier 1970, puis au service économique du Monde en septembre 1973. Il est l'auteur, avec Jacques Jublin, de l'ouvrage French Ordinateurs (Alain Moreau, édit., 1976),]

 Des chiffres et des lettres - : un Compagnon de la chanson remplacera Max Favalelli. – Jo Frachon, l'un des neuf Compagnons de la chanson, succédera à Max Favalelli au poste d'- arbitre des mots » de l'émission d'Antenne 2. Compagnon de la chanson depuis quarante ans, Jo Frachon est aussi un cruciverbiste averti : il signe chaque semaine des grilles dans France-Dimanche. Jo Frachon enregistrera a première émission le 12 octobre et devrait apparaître à l'antenne à partir de novembre.

#### TRANSIT INTERNATIONAL **AUTOMOBILES - BAGAGES**

U.S.A. - CANADA - ALGÉRIE - TUNISIE MAROC - AFRIQUE - DOM-TOM MOYEN ORIENT etc.

**TOUTES DESTINATIONS** 

CARSHIP SARL . (1)500-03-04 20. rue Le Sueur - 75118 Paris

#### QUAND « LE FIGARO » S'ACHÈTE LUI-MÊME

Les fidèles lecteurs de *l'Aurore -* ils sont encore une vingtaine de mille sur Paris -Secont peut-être surpris d'apprendre que le titre de leur quotidien préféré vient d'être racheté officiellement par le Figaro. Une feuille d'annonces légales, les Affiches parisiennes, précise que « la société des Editions France libre, société anonyme au capital de 101000 F, a le fonds de commerce, d'édition et de vente du quotidien l'Aurore, comprenent l'enseigne (...). le titre l'Aurore ainsi que la marque de service l'Aurore, moyennant le prix de 1 million de francs ».

Tout arrive : ainsi, depuis septembre 1978, époque à laquelle M. Robert Hersant avait engagé le processus de couplage publicitaire l'Aurore-France Soir, puis l'absorption rédactionnelle progressive de l'Aurore par le Figaro a partir de juillet 1979, jusqu'à l'identification totale depuis 1983, rien n'était réglé officiellement. Le même produit était vendu sous deux étiquettes différentes.

Qui prétendrait que la loi imposant la transparence des pitaux investis dans la presse était inutile ? Et à qui reviennent les bénéfices de Paris-Turf, autre quotidien des Editions France

C. D.

(Publicité) Dans le cadre d'une restructuration de l'assortiment, nous mettons à disposition les droits de l'abrication et de vente valables au niveau mondial d'un programme comples

#### MACHINES **DE MARQUAGE** DE ROUTES

Cette offre est d'un intérêt particu-lier pour les entreprises déjà actives dans le domaine communal et qui disposent d'une organisation de

Les intéressés sont priés de s'adres-ser au chiffre 41-1575/30 Publi-citas, CH-8401 Winterthur.

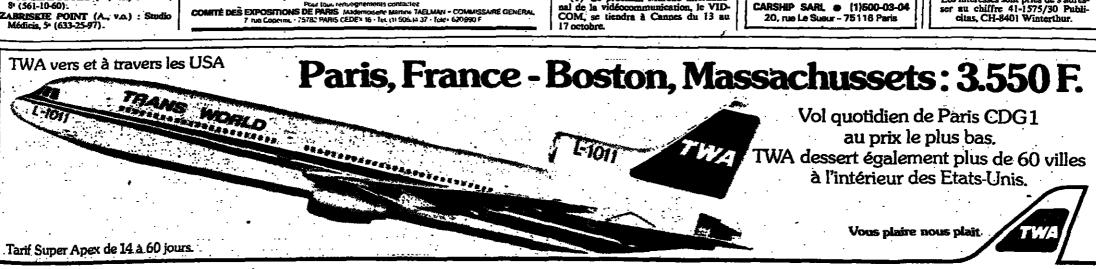

23 h 20 Journal.

20 h 35 Ciné-Passion

Journal

23 h 25 Prélude à la nuit.

23 h 40 Bonsoir les clips.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

Emission de M.-C. Barrault.

20 h 40 Cináma : la Cité des femmes.

23 h 20 Une bonne nouvelle par jour,

FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

18 h 10 Feuilleton : Dynastie.

18 h 55 Dessin animá : Bulle.

19 h 50 Atout PIC.

FRANCE-CULTURE:

FRANCE-MUSIQUE

**TROISIÈME CHAINE: FR3** 

17 h Télévision régionale.

20 h 5 Lesjeux.

21 h 30 Macadam.

22 h 25 Journal.

22 h 50 Préiude à la nuit.

FRANCE CULTURE

FRANCE-MUSIQUE

V. Neumann. 13 b 32 Les chants de la terre.

14 h 30 D'une oreille à Fautre : Verdi. 17 h FM à Strasbourg : l'impréva 18 h Concert.

ter Matin », sur France-Inter, à 7 h 40.

Vendredi 28 septembre

17 h 6 L'histoire de France en BD.

17 h 10 Insolite. 17 h 40 Série : La saga des Copeau.

19 h Série : Une colonne à la cinq. 19 h 15 Informations.

20 la 30 Nouveau répertoire dramatique : « Rosebottom », d'Yves Reynand, avec P. Chesnais, J. Stolera ; entreties

avec l'auteur.

22 le 30 Nuis magnétiques : Le Havre, souveau monde les oreilles d'Amman ou les juifs du pape.

20 h 30 Le temps du jazz : bloc-note de J.-R. Masson.
21 h Concert (donné en l'église Saint-Jean de Strasbourg) : « Sinfonien », de Foccroulle ; « Jesus Christus,

unser Heland », de Scheidemann ; « Orion », de Boucon

rechliev; Mobile , de Decoust; Ricercar scon

volto », de Boesmans; « Offertoire », de Grigny; « Organum IV », de Darasse, par le trio de percussions de l'Ensemble de musique nouvelle de Liège et B. Foc-

soirées de France-Musique

Demain 13 h 30 sur FR3

**ACTION** 

le magazine de la

Mutualité Française

20 h 30 D'accord pas d'accord (INC).
20 h 35 Vendredi : Médecines parallèles.
Magazine d'information d'André Campana. Enquête J.-M. Perthuis.

Emission de variétés de P. Danel et C. Ratellin.

12 h 5 Nous tous chacun; l'armée du bac. 12 h 45 Panorama. 13 h 30 On commence... Classique ou moderne.

19 h 30 Les grandes avenues de la science in photosynthèse.

22 h 45 Une bonne nouvelle par jour, de Brice

14 h 10 Un livre, des voix : - Dernières nouvelles du

casse: les tarois à Ulysse.

16 h 33 Les rencontres de Robinson: avec Jacques Grimbert, directeur-fondateur de « Musique en Sorbonne ».

18 h 30 Premières répliques: « les Oignons », « le Parapluie », « le Cafard », de Robert Pinget; « le Défilé », de R. de Obaldia.

photosynthese.

20 h 30 Quelle technologie pour l'Afrique?

21 h 50 Musique: carte blanche à Alain Louvier.

22 h 30 Nuits magnétiques: Le Havre, nouveau monde.

12 h 5 Concert (Printemps de Prague 1984) : œuvres de Dvorak, par l'Orchestre de la Philharmonie tchèque, dir.

14 b 2 Repères contemporains : Carlos Roque Alsina, Alain Louvier.

TRIBUNES ET DEBATS

**VENDREDI 28 SEPTEMBRE** 

. — M. Claude Labbé, président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, est l'invité de l'émission - In-

19 h 35 Le temps du jazz : le clavier bien tempéré.

Concert (en direct de Stattgart)

monde », d'Anthony Burgess. 3 Communauté des radios publiques de langue frau-çaise : les tarors d'Ulysse.

« Concerto pour hauthois, violon et orchestre », de Bach.

Programmes autonomes des douze régions.

19 h 55 Dessin animé : Inspecteur Gadget.

« Bougez-vous la santé » avec

Film italien de F. Fellini (1980), avec M. Mastroiann

E. Manni, A. Prucuel, B. Stegers, L. Silvani, S. Tafuri. Un quinquagénaire dragueur suit une belle inconnue rencontrée dans un train, tombe au milieu d'un congrès

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Série : La terre et le moulin

In 35 Série: La terre et le moulin de G. Coulonges, réal. J. Ertand. Avec A. Torrent, B. Malattere, L. Barjon... Après la mort de Léo, désormais seule pour mener l'exploitation agricole, Marie-Paule, repliée sur elle-même, se replonge dans ses souvenirs. Brusquement elle rencontre Raymond, son premier amour. Fresque com-pagnarde, conflits de génération. Troisième et dernière

21 h 30 Magazine : Edition spéciale

Une émission de la rédaction de TF 1, proposée par A. Sinclair. Premier numéro de la restrée : autour de la liberté de la presse, avec M= Françoise Giroud. Le point sur la polé-mique autour du projet de loi. Des documents sur la presse en URSS, au Chili, aux Etats-Unis et en Allemagne fédérale. M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication, assistera à un débat à la fin de l'émission.

22 h 50 Journa 23 h 05 C'est à lire

23 h 10 Etoiles à la Une.
Emission présentée par F. Mitterrand.
Un dessin animé chinois : « le Rol des singes contre l'Empire céleste ». (Rediffusion).

0 h 45 Clignotant.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

12 h Feuilleton : Nans le berger. 12 h 30 Variétés : La bouteille à la mer.

18 h 10 Le village dans les nuage

19 h 15 Emissions régionales.

21 h 50 Multifoot (et à 22 h 45).

France de football, en direct.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

13 h 45 Aujourd'hui la vie.

Journal et météo.

12 h 10 Jeu : l'Académie des neuf.

14 h 50 Série : L'homme à l'orchidée.

16 h 45 Itinéraires. De S. Richard.

18 h 30 C'est la vie : les retraites.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

20 h 35 Série : Péchés originaux.

Magazine littéraire de B. Pivot.

22 h 55 Ciné-club : Zéro de conduite.

Equipements de série : 4 freins à

disque. Feux de emisement et

route à iode. Rétroyiseur exté-

rieur réglable de l'intérieur.

Lunette AR chauffante. Serrore

trappe à essence. Banquette AR

rabattable (dossier). Becquet

AR Prise diagnostic Prix cleven

main. Tarif au 1er juillet 1984.

19 h 15 Emissions régionales

Journal.

15 h 45 Reprise : Moi... je. Magazine de B. Bonthier (diffusé le 19 sept.).

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

« On ne se quittera jamais », d'après A. Bioy Casarès. adapt. P. Lainé, réal. P. Bureau.

Spécial Marguerite Duras, l'auteur de Hiroshima mon amour, à l'occasion de la sortie de son livre l'Amant. L'écrivain, cinéaste, mesteur en scène de théâtre, répon-dra en direct aux questions de Bernard Pivos.

Film français de J. Vigo (1932), avec J. Dasté, R. Le Flon, Delphin, C. Goldstein, G. Pruchon.

Trois pensionnaires d'un collège de province, primés par le système d'éducation, organisent une révolte. Vigo, jeune cinéaste à l'esprit anarchiste et surréaliste, donne

raison aux enfants contre les adultes et la morale offi-cielle. Ce film de rébellion et de poésie, tourné dans des conditions artisanales, fut interdit par la censure jusqu'en 1946. Depuis il a fait son chemin.

13 h 30 Feuilleton : Les amours des années 50.

23 h 30 Clignotant.

10 h 30 ANTIOPE.

12 h 45 Journal

17 h 45 Récré A 2.

21 h 30 Apostrophes

22 h 45 Journal.

19 h 40 Cocoricocoboy.

20 h Journal. 20 h 35 Salut les Mickey.

18 h 30 Magic Hall, de Gérard Majax.

11 h 20 TF 1 Vision plus.

13 h Journal.

13 h 45 A pleine vie.

11 h 50 La une chez vous.

20 h 35 Série : La Vallée des poupées.
D'après J. Susann, réal. W. Grauman, avec C. Hicks,
L. Hartman, V. Hamel...

L. Hartman, V. Hamei...

Anne et Léo évitent le suicide de Nelly; Jennifer quitte
Paris et se rend à Los Angeles où elle est engagée
comme modèle vedette dans une boîte de produits de
beauté. Nelly rompt avec Teddy Casablanca... 21 h 40 Résistances : spécial Andrei Sakharov et

Helena Bonner.
Magazine de B. Langkiis.
Un film sur Andrei Sakharov et Helena Bonner, réalisé à Gorki, la ville interdité aux étrangers, où le prix Nobel de la paix et son épouse vivent leur exil intérieur.
Un document sorti d'URSS dans des conditions

curieuses, par l'intermédiaire d'un = journaliste = sovié-tique, spécialiste de l'intoxication en direction du camp tique, spécialiste de l'intoxication en direction du camp occidental, relayé par un groupe de presse allemand. Avec un certain nombre d'invités: Tatania Yankelevitch (la belle-fille de A. Sakharov). Edouard Lozansky, physicien russe en exil aux Etats-Unis, Laurent Schwartz, prix Nobel de physique et membre actif du comité Sakharov, et le violoniste Mark Drobinsky. (Le Monde dy 27 sesembre). Monde du 27 septembre). 22 h 50 Histoires courtes. Le sang », de J. Rouxel; « Homicide by night », de G. Krawczyk.

Dessin animé : Woody Woodpecker.

Emission proposée par C. Izard. Avec France Gall, Philippe Lavil, Dany Francken; des dessins animés et le cilp de Michael Jackson tourné en

Nouvelle émission présentée par Thierry Roland. Après

des variétés (avec Julien Clerc pour le premier numéro), des extraits des matches du championnat de

- Alexandre Battesti a la joie d'aunoncer la naissance de son petit frère

#### Romaia, le 25 septembre 1984.

Chantal et Pascal BATTESTI, Résidence Marines de Saint-Maurice, 3, allée du Moulin-du-Corbeau,

94410 Saint-Maurice. - M. et M= LIOTARD-PACHEU, féministe et d'une fête orgiaque. Nouvelle création ciné-féministe et d'une fête orgiaque. Nouvelle création ciné-maiographique de Fellini : un voyage omrique dont la misé en scène suit la logique du rève, pour faire apparai-tre le désarroi sincère de l'auteur. Lui qui a peuplé ses films de créatures féminines répondant à ses fantasmes se pose des questions sur les femmes d'aujourd'hui et ce qu'il découvre d'elles.

leur fille Delphine, sont heureux d'annoncer la nais Jean-Hagnes,

le 18 septembre 1984.

**Mariages** 

Le lientenant-colonel
 et M™ Frédéric BIVONA,
 M. Bernard LAVILLAT, insped d'Académie honoraire, et M™,

sont beureux de faire part du mariage

Noëmi et Pierre-Emmanuel

Besançon, le 22 septembre 1984.

- On nous prie d'annoncer le décès

M. Dominique BOULANGER, professeur à l'université d'Amiens,

à l'âge de cinquante-six ans. La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion ont eu lieu dans l'intimité, à Bellocq (Pyrénées-Atlantiques), le jeudi 27 sepembre 1984.

 Le conseil d'administration. Le conseil artistique Le consen artistique, Et la direction de la Maison de la poé

font part de leur extrême affliction à

once de la disparition de Pierre EMMANUEL, nbre du conseil d'administration et du conseil artistique.

(Le Monde du 25 septembre). - Nous apprenons le décès de

M. Jean-Raymond GIACOSA,

maire de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

survena le mercredi 26 septembre 1984.

surveam le mercredi 26 septembre 1984.

[Né le 4 soût 1913 à Cognes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Jean-Raymond Giacosa, administrateur de biens depuis 1945 après avoir été clerc de notaire, aveit été élu pour la première fois conseiller municipal de au ville natule en 1945. Devenu deuxième adjoint en 1953, puis premièr adjoint en 1965, il aveit succède, lors des élections municipales de mars 1983, comme maire à Pierre Seuvaige, accen député RPR, décédé la veille du scrutin. Jean-Raymond Giacoste (sans étiquette, favorable à l'opposition) siégesit au conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. D'autre part, il aveit été président de chembre au tribunal de commerce d'Antibes de 1954 à 1965.]

#### **TÉMOIGNAGE**

#### Richard Roos résistant et germaniste

Richard Roos, qui vient de mourir à l'âge de soixante et un ans (le Monde du 5 septembre), aura marqué par son enseignement, à Nancy, plusieurs générations de germanistes. Il fut premier de la première

agrégation d'allemend d'après querre: juste après avoir combattu, d'abord comme résistant. ensuite comme militaire, sous les ordres de De Lattre. Professeur de lycée à Poitiers, puis à Rouen, il succeda, en 1959, au doyen Pierre Grappin (élu à la Sorbonne) dans la chaire de lit-

térature allemande de la faculté des lettres de Nancy. Malgré l'irréparable blessure que lui avait causée la perte de ses parents, morts en déportation, Richard Roos, profondément imprégné de culture germanique, sut communiquer à ses disciples ce que celle-ci avait de meilleur. Sa vive intelligence, son humour surtout, une causticité innée qui «piquait mais ne mordait jamais», le rendaient proche de ses étudiants.

Arrivant à Nancy, Roos avait pratiquement terminé une thèse sur Nietzsche et Epicure, préparée sous la direction de Pierre-Maxime Schuhl, L'enseignement qu'il voulut des plus exigeants, la direction de la lourde et très accaparante propédeutique de l'époque, retardèrent une soutenance pourtant imminente. Un livre sur le même sujet, publié alors à Bruxelles, fit que ces pages sur Nietzsche, denses et brillantes, restèrent malheureusement inédites.

L'amitié qui nous lia pendant de nombreuses années m'autorise, je crois, à apporter ce témoignage sur un homme d'une exemplaire rectitude et d'une autorité morale et scientifique qui lui valaient l'estime de tous.

CAROL HEITZ, professeur à l'université de Paris X-Nanterre. président boporaire

#### - Danièle Jabbour-Vuillemenot, Ainsi que sa famille de France et du out la douleur de faire part du décès de

LE CARNET DU Monde

#### Nicolas JABBOUR, conseiller d'ambass

survenn à Lille, le 21 septembre 1984, i l'âge de quarante six ans.

9. bonievard des Défenseurs

Ministère des affaires étrangères, Beyrouth, Liban.

- M. Edouard Marty, M. et M≃ Jean Marty, Le docteur et M= Jean-F M= Philippe Marty, M. et M= Pierre Marty.

s cutants,
Ses petits-enfants,
Les familles Eldin, Vergnes,
Les familles Eldin, Vergnes, ont la tristesse de faire part du décès de

Mae Edonard MARTY, néc Jeanne Eldin,

survem le 24 septembre. 2, villa du Docteur-Serre,

ses enfants.

ne Defrance, 94300 Vincennes - M= Bernard Supervielle,

m eponse. Ses enfants, Ses petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M. Beruari SUPERVIELLE, le 15 septembre 1984, à Montevideo (Uruguay).

Avenue Brasil 3050, Montevideo (Uruguay).

- M. et Mon Jean-Claude Colinmard, Mº Valérie Colin-Simard, . M™ Lucien Lévy, M. et M™ René Wisner,

M= Jean Wisner, ses enfants et petits-enfants, Mª Leroy

M. et M= Bernard Delpench et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de André WISNER.

chevalier de la Légion d'honnes croix de guerre 1939-1945,

rappelé à Dieu, le 24 septembre 1984, dans sa quatre-vingt-quatrième année. La cérémonie religieuse sera célébrée ea l'église Notre-Dame de Boulogne, avenue Jean-Bapriste-Clément, le ven-dredi 28 septembre, à 10 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière du Montpar-

Cet avis tient lieu de faire-nart. 60, rue du Chemin-Vert,

92100 Boulogne.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnel du Monde -, sons priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

#### Remerciements

- Paris (75012). Contances (50200). M. Maurice Savary,

son époux, Et sa famille, très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès Jeanine SAVARY.

remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine.

**Anniversaires** 

- Le 28 septembre 1983, dans se dix-

Jean Enmanuel MARTIMOR nous a quittés.

Ses parents, Sa famille,

demandent une pensée affectue ceux qui l'ont connu et aimé, et rent fidèles à son sonvenir.

- il y a cinq ana dispersionali

#### Yves MAUVAIS.

Vous qui l'avez connu, estimé, simé,

#### Services religioux

- La traditionnelle cérémonie reli-La traditionnelle cérémonie religiense de Hazkara, dédiée anx victimes
sans sépulture de la déportation, anra
lieu le dimanche 30 septembre 1984, à
11 heures précises, au Mémorial du
martyr juif incomm, 17, rue Geoffroyl'Asmier, 75004 Paris.
Allocation de M. Claude Kehman,
vice-président du Mémorial, et de
M. Mordechai Lerman.
Prières de M. le rabbin Toutou, et de
M. Emile Kaçmana, ministre officiant.

Messes anniversaires

- Pour le premier anniversaire du rappel à Dieu de

M. Camille ERNST,

Une messe sera oblébrée le mardi 2 octobre, à 18 heures, en la chapelle des Pères-Capucins, 44, rue Molitor,

- Pour célébrer le deuxième anniver-saire de la disparition du président mar-

#### Bachir GEMAYEL.

ine messe sera célébrée diman 30 septembre, à 11 heures, en l'église Notre-Dame-du-Liban, 15, rue d'Uln,

Communications diverses

Les Associations d'avengles et d'amblyopes organisent le 7 octobre une journée nationale de solidarité pour favoriser I'- insertion scolaire, socio nts ». Ces Associations insistent le rôle d'une politique de prévention, seul moyen de diminuer le nombre d'aveugles et d'amblyopes estimés à cin-quante mille actuellement.

#### ■ nouveau drou

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris Téléphone : 246-17-11 - Télex : Drougt 642260 Informations téléphoniques permanentes : 7/0-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris positions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures auf indications particulières \* Ventes sans exposition préalable

#### **MARDI 2 OCTOBRE**

S. 3. - 14 h, estampes mod. - Mc CORNETTE DE SAINT-CYR. S. 8. - Verrerie 1900, 1925, 1950. - M. PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, Exp. M. Camard,

S. 10. - Autographes, tablx, bibs, bons meubles. - M: LANGLADE. S. 11. - Tableaux, bibelets, mobilier. - Ma OGER, DUMONT.

**MERCREDI 3 OCTOBRE** S. 1. - Beau mobilier. - Me DELORME. S. 2. - Tabla, bibis, meubs. - M= BOISGIRARD, DE HEECKEREN.

4. - 14 h. tableaux anciens, meubles, objets. - Me CORNETTE DE SAINT-CYR.

S. 6. - Bibliothèque de M= J. Duclos et livres appt à div. amateurs.

M= ADER, PICARD, TAJAN, Exp. M. Méandre.

— Meubles. - M<sup>o</sup> BONDU. **VENDREDI 5 OCTOBRE** 

S. 2 - 14 h 30, tableaux, 19, 20. Art russe. - M. CORNETTE DE SAINT-CYR.

4. - Dessins anciens, bibelots, meubles. - Me DEURBERGUE. S. 5. – 14 h 30, importants tableaux anciens, falences, meubli-objets d'art. - Mª LOUDMER.

7. - Tablx 19., mobilier anc. et de style. - Ma OGER, DUMONT. S. 14. - Tableaux, membles, objets d'art. - Ma MILLON, JUTHEAU.

S. 15. - Objets de vitrine, mobilier. - Mª PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

S. 16. - Tablx, bibts, bons mbles de st. - Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET.

#### ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07.
AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 770-67-68.
BOISGIRARD, DE HEECKEREN, 2, rue de Provence (75009), 770-81-36, J.-Ph. et D. BONDU, 17; rue Drouot (75009), 770-36-16.
CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008), 720-15-94.
DELORME, 14, avenue de Messine (75008), \$62-31-19.
DEURBERGUE, 19, boulevard Montmartre (75002), 261-36-50.
LANGLADE, 12, rue Descombes (75017), 227-00-91.
LOUDMER, 18, rue de Provence (75009), 523-15-25.
MILLON, JITTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 246-46-44. MILLON, JUTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 246-46-44, OGER, DUMONT, 22, rue Dropol (75009), 246-96-95.
PESCHETEAU. PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la

Grange-Batelière (75009), 770-88-38,

L'usurpateu

(Report correspondent) Montage At death Months de l'action de l'action

cist socialises dans de cist de proposes employant de proposes employant de proposes de pr a reciemes société André de Alteriation 6: Q et aler SELE IANTED).

Cest 3 ore qu'apper de la company de la comp carrer en France une per France Une Service ons de hasce distancial suisse. de tarcue au M. Pepus men avec tout is

resident at the control of the contr IF SE CO COMMENT IN 19 3 Maria de Metablissess getanta ora n. Le contrat pre-

Mas racit.
Mas resude general
material de Losine. diaton de LSIRE. ANTER THE CES APPEA Pus as been a enquebe to position and the second set of the second set of the second set of the second set of the second seco Street Tarette Se Sa on satherine automa on satherine automa are ure mise en demands en Millerine de tage face a suprementa vers la face a

Roun emant l'usine de l'a more a sutches une con-present antivité pour les autors et dans dure are faction mounts E 31. 45 La cristion est per (Le term du passe ne ps in reprement fairlesse in reprement fairlesse Motantre. Au de Mote en MM. Journe be n'i nont Calvo, tal acres au maire de Mote assem e au per eu d'augre de Mote assem e au per eu d'augre de Mote assem e au per eu d'augre de Mote au de la communication de la commu

bestongerance, this series

sulen om 13 f. prending 🕬 made en l'espaines & ta tersonnel, où la tak kraman majontaure, est thous neverno james of the second and the second an des même voix les défent CET de larion laceté d Membe her Sud et Man Allegarque secrétaire du Man de l'entreprise. Me aura con la contra de l'entreprise. Me aura con pura été mis double de la contra de l'entreprise.

Braccomp - J deservations appris bier deservations automotive deservations are syndically be Man Se M. Papar dest of ச<sub>ிற்க</sub>ூறியாதிய ROGER BECRIALE

eterie national le referent du TACOTAT

4 5 9 7 5 5 9 1 6591 Les numéros appr 250190 2590 219190 251190 2592

229190 252190 239190 253190 2593 25949 249190 i 254190 <sup>269</sup>190 2595 255190 179190 ' 2596 258190 589180 2597 257190 <sup>299</sup>190 258190

20919C

9190

190 90

2599

Remerciements

Anniversaires

Paris 1750[2] Contracts (50200) M. Maurice Secure

tres vouchés des marques de sympate que leur out été témognées lors de des

Temercian thules les persones qu'e

- 1 : 25 septembre 1981, dam 3 de

Jean Emmanuel MARTIMOR

YIES MAUVAIS

Services religiou

Video qui l'avez comm, camé and

- La traditionalle cérément et

greene in Handling dédiée aux notes ia. . . . . . . . de la déportation au

septembre 1941

And the Miles of Mile

..... 1: Vémorial, a s

VI Em. . . . . . . . . . . ministre afficia

Programa III 💘 c rabbun Toomon, a i

- Per : tremer anniversit &

14. Camille ERNST.

The Control

TVT TTE - 1 Petures en la degé

- Princip socer le deuxième mie

Bacair GEMAYEL

meine kara delebrée dez

ப் காளப்படு ations மின

— Degrace exposale des 🕬

e solutaris F

. . . . . . . . . d aveugh:

and the second le 7 octobres

and the section section is

to the same of the same of the

1212 1 1 25 Aug 22 1005 1000

in the diene by lique de meet

tage miner de dimiauer le sen

ಲಿ ಸೀಕ್ಷ್ಮ ಹಾರು ವಿಚಿತ್ರಾಗಿ**ರುವ ಮಾರ್ಚ**ಿ

quarter of a state of the second

estern der ist distriktigist Zie **présiden**e

· North Control Little 15. mg C

de Pere-January 44, rue Mai

Messes anniversare

M. M. Salara, Lemmas

matte 2 Discuss

Sont associoes a leur pene.

Deuvier e paner.

Se: ביורבהנים

ಖರ್ಚು ಕವ್ಯಕ್ಷ. ಎ<sub>ಟ್ಟರ</sub>

Jeanine SAVARY,

Son épocie Et sa famille

des Défenseurs

n allaine tirangères. ed Marty. na Marty. n Mª Jean-Pierre Held.

nous a quittes. les Eldin, Vergnes, solst. Delpus, Bachie et

Severne Gemandent une pensée allettene Cour Cel Cont connu et anni, a demicurent fidèles 3 son souveig. de faire part du cécès de seerd MARTY. - il) - cinq ans disparance

and Superviews k laire pan du décès de

ISL PERVIELLE. 2 1984, 3 Monteridoo

Lyterate Producting City 'ಮಾನಿ-ಪ**ಾ**ನ,

dig Market INCOME PARK

à fame peut des décises de WENER. Legan d'iranes.

mard Despusate

m il senterbie '934. APPROXIMATION APPEAR Principal and Continue THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY. MARKEYERS. & 150 **建设招车的 超过效** 

consister to Mariner Seen the Laure Carry

经 建铁铁铁铁矿 医二十 g capanito del da estables yan genet de jankire a Kana kan der derektri

> nouveau rouot

I des varites. 9, rue Drougt 75009 Paris one: 246-17-11 - Telex: Drouot 642260

Martinipage Miliginosiques permatentes : 776-17-17 nie des commissaires-priseurs de Par The second best to regar to control de 11 is 18 best de la control de 11 is 18 best de 11 is 18 best de la control de 11 is 18 best de 11 is 1

MARDI Z OCTOBRE THE PERSON THE ME WAS TO BE SAINTER PENETRAL BASIS STATE OF SAME TRANSPORT OF A CONTROL OF A MONTH MERCHEDI 3 OCTOBRE

Table bytes making the second again at the company 14 E. Cabrellio Coloria, Transa and W. CONETE Manufacture of the Manufacture of Ma

Manher M. BUNIN NAME OF TAXABLE OF THE PROPERTY OF THE PARTY Description to the control of the co TARES SEE MANUAL DESIGNATION OF THE PROPERTY O Table of the second of the sec

THE SECRET PERCENT A ME TO ALDER ME ALDER DELASEMENTES DE LA SEMPE

ENTER DE LA SANTA DEL SANTA DE LA SANTA DEL SANTA DE LA SANTA DEL SANTA DE LA SANTA DE LA SANTA DE LA SANTA DEL SANTA DELA A STATE OF THE STA THE PARTY OF THE P 2 ca is

FAITS DIVERS

••• LE MONDE - Vendredi 28 septembre 1984 - Page 27

# INFORMATIONS « SERVICES »

#### L'usurpateur

(De notre correspondant.) Montpellier. - Au début de l'été à Montpellier, l'usine UE (Union industrielle et d'entreprise), spécialisée dans la construction de plates-formes pétrolières employant cent quarante-huit personnes, devait fermer ses portes, après la mise en règlement judiciaire, le 30 mai, de la société André Miller de recherche et d'équipement pétrolier (AMREP).

C'est alors qu'apparut un « sauveur », un Français du Maroc, M. Affred Papoz, la cinquantaine, se disant ingénieur. lieutenant-colonel en retraite et propriétaire de plusieurs affaires à Rabat, et désireux, disait-il, de rapatrier en France une part de ses biens. Il affirmait qu'il détenait 600 millions de francs dans une banque suisse.

Aussitôt, le district de Mont er et le directeur de l'usine. M. Chantre, que M. Papoz maintint en fonction avec tout le personnei, furent ailéchés. M. Chartre mit le nouvel acquéreur en relation avec le syndic de l'AMREP, qui présente l'offre de reprise au tribunal de commerce de Paris. Ce demiér, le 19 juillet, autorisa la mise en locationgérance de l'établissement montpelliérain. Le contrat prenaît effet au 1° août.

Mais, à la fin août, rien ne venant, l'inquiétude gagna la direction de l'usine, dont les appels auprès de M. Papoz ne reçurent que des apaisements verbaux. Puis une brève enquête révéla

sieurs séjours en prison, à la Santé et à Rabat. Il avait aussi fourni un faux numéro de compte en banque en Suisse. On s'achemine aujourd'hui, après une mise en demeure invitant M. Papoz à faire face à ses

que M. Papoz avait passé plu-

engagements, vers la fin de la location-gérance, qui devrait entraîner le licenciement du per-Pour l'instant, l'usine continue à tourner, mais au ralenti. Le syndic a autorisé une poursuite partielle de l'activité pour alimenter la trésorerie, dans l'attente

d'une clarification incertaine de la situation. La direction est pessimiste. pas un règlement favorable », estime M. Chantre, Au district de Montpellier, MM. Jean-Claude Biau et Vincent Calvo, tous deux adjoints au maire de Montpellier. assurent e avoir eu des doutes qui leur ont fait prendre certaines

précautions financières ». Le personnel, où la CGT est largement majoritaire, est aussi

e Nous n'avons jamais été associés aux négociations, disent d'une même voix les déléqués CGT de l'union locale de Montpellier-Sud et M. Alain Lagarrigue, secrétaire du syndicat au sein de l'entreprise. Nous avons toujours été mis devant le fait accompli. >

« Nous avons appris bien tardivement, disent aujourd'hui les responsables syndicalistes ocaux, que M. Papoz était un

#### MOTS CROISÉS

PROBLÈME Nº 3807

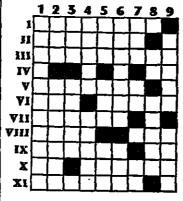

**HORIZONTALEMENT** 

1. Un seul mot suffit pour l'évoquer. - II. Est parfois payé pour se montrer impayable. - III. Il est rédigé en lettres de « feu » . -IV. Exemple de coupe très rafraîchissante. - V. C'est souvent travailler pour la façade. - VI. Ne touche nas toniours l'oreille quand il est sourd. Est apprécié de la part d'un homme d'esprit. - VII, Uniforme de chasseur ou robe de certains gibiers. - VIII. Nom polonais d'un voyageur de source tchécoslovaque. Partie du lièvre qui n'est pas pour la bonne bouche. - IX. Ce qu'un Méridional peut faire sans effort. Forme d'avoir. - X. Copulative. Endroit où les filles font oublier la mer. - XI. Tourmente historique dans laquelle furent pris de nombreux montagnards.

#### **VERTICALEMENT**

1. Des gens vont s'y asseoir pour trouver un réel soulagement. -2. Jugée, dit-on, par de hautes instances après s'être rendue. Caractérise certains points chauds de la campagne d'Egypte. - 3. Inavoués. Décorateur de sapins de Noël. -4. Refuser tout arrangement. Mettre le système nerveux à zéro ou le système pileux à double zéro. - 5. Va et vient en compagnie des grues. On le retrouve toujours avec chaleur. Est retourné. - 6. Quand elle est insupportable, le mieux c'est de fermer les yeux. A pris une bonne pile en se faisant frapper. - 7. Roule beaucoup plus chez Olof Palme. Ses fans le vénéraient avec une extrême depuis longtemps dévalorisés. -8. Classique pour Matsuo Mune-fusa. Accompli ou irréalisable. -Brune quelque pen grisante. Aide

#### Solution du problème nº 3806

Horizontalemeni

I. Activiste. - II. Ronlottes. III. Tue. Lire. - IV. Irun. No. - V. Lèse. Embu. - VI. Lue. Arbre. - VII. Es. Août. - VIII. Uélé. II. -. Ovarite. - X. Bière. -XI. Ourse. Été.

#### Verticalement

1. Artilleur. - 2. Coureuse. Bu. - 3. Tueuse. Loir. - 4. Il. Ne. Rêves. - 5. Vol. Are. - 6. Itinéraire. -7. Stromboli. - 8. Tec. Bru. Tôt. -9. Es. Muette.

GUY BROUTY.

#### **PAGODES ET PALAIS**

« Dessine-moi la Chine, la France, que je counsis ». C'est sur ce double thème que l'Association des amities franco-chinoises a organisé un concours en janvier 1984. Celui-ci s'adressait aux élèves des écoles primaires. Les élèves des collèges, de la 6 à la 3,

17 000 écoles out participé 26 000 écoliers français out rèvé la Chine: Grande Muraille, pagodes, palais, rizières et dragons, Les éco-liers de Pékla, Shanghaï, Chengdo, Chongqing, Guangzhou (Canton) et Zheng bon out illustré la France. Paris, célébre Balzac, Matisse et...

Les quatre lauréates françaises ont effectué un voyage de deux seour effectue on voyage de duty se-maines en Chine (trois semaines pour les deux premières), visité Pé-kin, Shangial, Xian Chengda et Qingdao. Dans chaque ville, elles out dessiné et échangé leurs dessins avec ceux d'enfants chinois. A Shanghal, Francaises et Chineis Shanghal, Françaises et Chinois ont peint ensemble une grande fres-que, qui sera exposee à partir du 13 octobre (jour du vernissage) au musée de l'Homme, avec les cent

+ Musée de l'Homme, place du Trocadéro, 75016 Paris. Tous les jours de 9 h 45 à 17 h 45, sauf le

#### PARIS EN VISITES-

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

 L'île Saint-Louis », 15 heures, mêtro Pont-Marie (Approche de l'art). La Sainte-Chapelle >, 15 heures, boulevard du Palais, grilles (Arcus). - Le Sénat -, 10 h 30, entrée

< Collection Walter-Guillaume -, 14 h 15, musée de l'Orangerie · L'île Saint-Louis en auton 15 heures, métro Saint-Paul (M™ Haul-

«La vie de Rodin», 15 heures, 77, rue de Varenne (Histoire et archéo-logie).

« Hôtel Guênégand », 10 heures, 60, rue des Archives (P-Y Jaslet). « Nécrologiquement vôtre », 14 h 45, mêtro Père-Lachaise (V. de Langlade). - Le Marais », 15 heures, métro Pont-Marie (M.-C. Lavoisier).

**EXPOSITION** 

L'ENFANT AU CHATEAU. - Le

château de La Motte-Tilly près de

Nogent-sur-Seine, sera jusqu'au

15 octobre le royaume de

l'enfance. Dans le château même,

une exposition reflétera la vie et

l'éducation des enfants de la nais-

sance à la communion aux XIIIº et

XIX siècles, en s'inspirant des archives laissées par la marquise

de Maillé. Elle sera agrémentée

poupées, etc.) prêtés par divers

musées et collectionneurs privés.

Au bücher du château, l'ethnolo-

gue Chantal Lombard présentera

une partie de sa collection de

★ Château de La Motte-Tilly, 10400 Nogent-sur-Seine (16-25) 25-84-54, jusqu'an 30 septembre tous jes après-midi (eauf les mardis), de

jouets du monde entier.

 Le quartier de l'Horloge », 14 h 30,
 rue du Renard (Paris autrefois). EN BREF

#### MÉTÉOROLOGIE



PRÉVISIONS POUR LE 28,9,84 DÉBUT DE MATINÉE ≅ Brouillard ∼ Verglas dens la région

Esolution probable du temps en France entre le jendi 27 septembre à 0 houre et le tendredi 28 septembre à

L'air plus doux et humide va se main tenir sur la France, mais une nouvelle zone active abordera au cours de la muit de jeudi à vendredi le nord-ouest du pays : ces pluies se décaleront lentement vers l'est.

Vendredi, un temps brumeux et sou-vent couvert prédominers le matin sur le pays : quelques éclaireies se produiront sur le sud-est du pays, mais de faibles bruines pourront être observées du Nord

La zone pluvieuse, située le matin de la Basse-Normandie à la Bretagne, va se déplacer vers l'est au cours de la journée pour atteindre en soirée les régions sinuées du Nord à la Champagne, au Massif Central et au Mili-Pyrénées; les pluies central respons fortes oluics seront parfois fortes. A l'avant de cette zone, les nuages

seront souvent abondants ; à l'arrière, un temps instable s'installers avec un renforcement du risque d'averses en soirée sur la Bretagne et la Normandie ; le vent de sud-ouest à ouest souffiera assez

fort.

Les températures, en hausse, seront voisines, l'après-midi, de 20 à 24 degrés du Nord au Sud, pouvant même dépasser 24 degrés sur le sud-ouest du pays et aur la plaine d'Alsace.

La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, le 27 septembre à 8 heures, de 1016,4 millibars, soit 762,4 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 26 septembre; le second le minimum de la nuit du 26 au 27 septembre) : Ajaccio, 20 et 14 degrés; Biarritz, 23 et 11; Bordeaux,

14 h à 18 h 15 do 1" au 15 octobre, les dimanches après-midi (14 h à 18 h 15) et sur rendez-vous,

FORMATION CONTINUE

LA BUREAUTIQUE DANS L'EN-

TREPRISE. - L'Institut d'études

politiques de Paris organise, les

17, 18 et 19 octobre, un sémi-

naire sur la bureautique dans l'en-

treprise (enjeux, moyens, mis en

ceuvre et conséquences). Ce collo-que s'adresse plus particulière-

ment aux cadres supérieurs admi-

nistratifs et commerciaux des

entreprises, des banques, des or-

ganismes professionnels et des

administrations. Parmi les pro-

blèmes examinés : l'évolution du

monde du bureau, les outils de

communication, de mémorisation,

etc. Des séances de demonstra-

tront une visualisation des diffé-

rentes applications : tableurs,

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER

tion sur micro-ordinateurs permet

PRÉVISIONS POUR LE 28 SEPTEMBRE A 0 HEURE (GMT)

14; Caen, 18 et 12; Cherbourg, 16 et 11; Clermont-Ferrand, 17 et 11; Dijon, 11 et 11; Grenoble-St-M.-H., 16 et 9; Grenoble-St-Geoirs, 16 et 10; Lille, 15 Grenoble-St-Geoirs, 16 et 10; Lille, 15 et 5; Lyon, 15 et 9; Marseille-Marignane, 19 et 11; Nancy, 12 et 6; Nantes, 17 et 15; Nice-Côte d'Azur, 22 et 12; Paris-Montsouris, 14 et 11; Paris-Orly, 13 et 11; Pan, 23 et 9; Perpignan, 24 et 11; Rennes, 20 et 10; Strasbourg, 14 et 8; Tours, 19 et 12; Toulouse, 22 et 0; Direct 1 (15) 9; Pointe-à-Pitre, 32 (maxi).

Températures relevées à l'étranger : Alger, 26 et 11 degrés; Amsterdam, 17

graphiques, traitement de texte.

pant, déjeuners inclus.

21 et 10; Bourges, 16 et 12; Brest, 17 et et 9; Athènes, 28 et 15; Berlin, 13 et 9; Bonn, 13 et 10; Bruxelles, 15 et 8; Le Caire, 33 (maxi); iles Canaries, 28 et 22; Copenhague, 16 et 10; Dakar, 30 et 26; Djerba, 24 et 17; Genève, 12 et - 2; Istanbul, 30 et 15; Jérusalem, 26 et 15; Lisbonne, 26 et 14; Londres, et 8; Luxembourg, 11 et 6; Madrid, 24 et 5; Montréal, 23 et 1; Moscou, 23 et 12; Nairobi, 29 (maxi); New-York, 11 (mini); Palma-de-Majorque, 24 et 10; Rome, 21 et 13; Stockholm, 13 (maxi); Tozeur, 28 et 19; Tunis, 26 et 14.

avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### Journal Officiel— Sont publiés au Journal officiel dn jeudi 27 septembre :

DES ARRÉTÉS

Le prix pour les trois journées d'étude est de 4 500 F par partici-· Relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration ★ M. Michel Forestié, directeur du service de formation continue, Institut d'Étades politiques de Paris, 215, boulevard Salut-Germain, tél.: centrale au titre de l'année 1984.

 Relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyage.

# **ECHECS**

#### LE CHAMPIONNAT DU MONDE

#### La sixième partie ajournée selon l'expression du grand maître

Deuxième victoire pour Karpov on cinquième partie nulle? Une seule certitude : les chances de gain pour Kasparov sont inexistantes dans la finale de la sixième partie du championnat du monde ajournée mercredi

« kasparoviens » croyaient bien que le pion passé d5 du challenger le mènerait, et eux avec, à la première victoire contre le champion du monde. Mais ce dernier, comme un véritable morceau de savon »,

soviétique Marc Taimanov, a encore glissé entre les doigts de son adversaire et, avant de mettre son quarante-deuxième coup sous enveloppe, il savait qu'il ne risquait, au pis, que la nullité. Reprise, ce jeudi, de cette magnifique partie. Et pourtant, après le vingt-sixième coup des Noirs, tous les Blancs: KASPAROV Noirs: KARPOV Sixième partie

16° CONVENTION DE LA **B.D.** 29 et 30 Septembre

Défense ouest-indi mse ouest-indicume

Cf6 | 22. Cb3

é6 | 23. d5

66 | 24. éxd5

Fa6 | 25. Dd4

Fb4+ | 26. Cxd4

F62 | 27. Cc6

0-0 | 28. Fa3

d5 | 29. Fd4

c6 | 30. Cxd4

Cxd7 | 32. Cc6

Cxd7 | 32. Cc6

Tc8 | 33. Fg2

b5 | 34. Cé5

dxc4 | 35. d7 Exd5 Cç3 Dxd4 Cxa2 Fç5 Ta8 Fxd4 Rf8 Cç3 Fb7 6. Fd2 7. Fg2 8. 0-0 9. C65 10. Fc3 11. C×d7 T68 f6 13. 64 dxe4 35. d7 Cb6 36. Fxb7 exb5 37. Fe6 Fa3 38. Fxb5 Ca4 39. Tx65+ 14. Tél 15. bxç4 16. cxb5 17. Tc1 18. Tc2 19. Fai 29. Dxc2 21. Dd1 R×d7 Rç6

#### ÉCOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE Etablissement privé d'enseignement supérieur, fondé en 1865

Recomme d'utilité publique en 1870, et par l'Etat (décret du 9 janvier 1934)

#### DATES DE RENTREE DU LABORATOIRE INFORMATIOUE

8 octobre : département INITIATION - 15 octobre : département SPÉCIALISATION et INVESTIGATION - 5 novembre : C.A.O. (K.E.O.P.S. - COMPAS).

E.S.A. 254, boulevard Rasp Tél. (1) 322-83-70. 254, boulevard Raspail, 75014 PARIS

# ROGER BÉCRIAUX.

DES SOMMES A PAYER OTEPIE NOTIONALE LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER 259190 - 4 000 000,00 F

0 5 9 1 9 0 159190 359190 50 000,00 F 4 5 9 1 9 0 5 5 9 1 9 0 659190

Les numéros approchants aux gagnent Centaines :Dizaines Milla 259090 259191 259100 250190 209190 259110 259192 251190 259290 219190 259390 259120 259193 229190 252190 259130 259194 239190 253190 259490 10 000,00 F 259195 259590 259140 254190 249190 259150 259196 255190 259690 269190 256190 259160 259197 259790 279190 259890 259170 259198 257190 289190 259180 259199 258190 259990 299190 5 000,00 F 9 1 9 0 190 000,00 F

100,00 F DU'MERCREDI

97994

26 SEPTEMBRE 1984 VALIDATION JUSQU'AU MARDI APRESA TRANCHE DE L'AUTOMNE

90 200,00 F 0 26 SEPTEMBRE 1984

90,00 106,74 27,00 32,02 DEMANDES D'EMPLOI ..... 71,16 60,00 

# ANNONCES CLASSEES

| INNONCES ENCADRÉES IFFRES D'EMPLOI IMMADES D'EMPLOI IMMADEILER ILITOMOBILES IGENDA | 51,00<br>15,00<br>39,00<br>39,00 | 60,48<br>17,79<br>46,25<br>46,25<br>46,25 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Dégresaris salon surface ou nombre de                                              | parutions                        |                                           |

#### OFFRES D'EMPLOIS

Enteignement privé charche urgent PROFESS, MATHÉMATIQUES 9 h par semaine classe T.C. T&L: 537-85-76.

Bureau d'Etudes Econo recherche **BOCUMENTALISTE** 

**CONFIRME** (E) Formation maîtrise économ ou sciences po + INTD. Expériences banques et base de données. Envoyer C.V. et prétentions RÉGIE PRESSE sous n° T 068.457 M 7, r. de Monttessuy. 75007 PARIS.

Inst. Sup. privé, 10°, rech. PROFESSEUR D'ALLEMAND section BTS, exp. exigée 5 h, hebdo. 246-41-40.

Ayent déjà pretiqué le piend Enveyer C.V. et photo sous nº T 088,481 M RÉGIÉ PRESSÉ 7, r. de Monttessuy, Paris-7\* URGENT, rech. personne de confiance qualifiés pr tenir magasin, chaussures 20° arrdt. réf, axigées. Tél. : 805-76-60. CABINET FISCAL

COLLABORATEUR FISCAL

#### **EDITION**

DIRECTEUR ARTISTIQUE CONFIRMÉ

cherche ÉDITEUR OXYGÉNÉ

5, rue des Italiens, 75009 PARIS.

**CADRE HAUT NIVEAU** 

banque et direction générale PMI. Cherche poste en rapport avec ses compétes

Service ANNONCES CLASSES
5, rue des Italiens, 75009 PARIS.

## Cadre 53 ans, libre de suite, formation littéraire, parfaite connaissance, langue trançaise, propose ses services à cours privé. R.P. Forire sous le cº TOSR.446 M

RÉGIE-PRESSE 7, rue de Monttessuy, Paris-7 Psychologue clinicienne, ticenor anglais, dactylo, rewriting, cherche poste mi-temps. M= Sutter, 45, rue Diderot, CHAMPIGNY/MARNE.

Femme 46 ans. trilingue alle-mand, anglais, français (con-naiss. ital.), ch. emploi interpr..

Jeune fille, 18 ans, ayant BEP, CAP aténo-dactvio. Tél. : (16-6) 001-06-77.

#### PME-PMI. UN CADRE POLYVALENT

Honne 41 ans, universitaire, trilingue.
Exp. direction PME: personnel, adm., gestion, conmercial, adjoint à D.G.
Recherche posts à responsab.
Ecr. s/m² 6.864 in Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75008 Pans.

# YOULOIR

HOMME 36 ANS AUTODIDACTE PASSIONNE HISTOIRE, GEOGRAPHIE. Attend toutes vos propositions. Téléphonez-mol su : 880-31-78. H. 55 ans, cadre technico-commercial. Très introduit dans S/O Bâtiment. Ecrire Menand 22, rue des Norvins, Paris 18°.

Ferrime 48 ans, thingus atternand, anglais, français (conneis, italian), Cherche emplo; interprito; maducrino, standardate (voire perios trav. enneues de secritariat). Ecr. s/m 8 858 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. JH 28 ans, cherche missions chauff, direction maître,

conv. messager (France et international) temps partiel ou complet. Grde disponibilité, EXCELLENTES RÉPERIENCES Discret, efficese et rapide. Tél.: 822-95-52. J.h. 22 sns. dégagé des C.M. Bac F1 (technicien dessinateur mécanique) cherche situation stable. Etud. tte proposition. Ec. a/m 6 889 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

Étudiante maltres, licenciée sciences éco, bilingue anglais, notions allemand recharche emplei mi-temps, adreux et steble. Tél. de prétérence le matun 280-04-77. STATISTICIEN ISUP

#### + maîtr, math., 26 ans, dé-gagé OM, fibre de suite. Et. ttes prop. M. Moutiers. 911-22-84. UN SECOND

#### **POUR UN PATRON**

Nomme 41 ans, universitaire, trilingue.
 Exp. Direction PME : per-

PARIS 14<sup>8</sup> **EXPOSITIONS**  Exp. Direction PME: personnel, adm., gestion, commercial adjoint à D.G.
 Exp. sections transports, survices, textile, export.
Racherche: poste adjoint à D.C. ou P-DG. Tous secteurs Ecr. s/m 6.559 le Monde Pub., nervice ANNONCES CLASSÉES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. 229, Bd. Raspail (1) 320-82-22 70, Av. Jean Moulin (1) 539-57-33

**ANIMATEURS PSYCHOLOGUES** 

Expérience exigée Adresser C.V. manuscrit sous nº T 068.480 M RÉGEE PRESSE

#### **DEMANDES D'EMPLOIS**

souhaitant changer d'air

Ecr. s/re 3924 ie Monde Pub. Service ANNONCES CLASSÉES.

#### PARIS ET R.P.

Spécialiste Export, Finances, Gestion. Trilingue (esp., angl.) et notions italien et allemand. 15 ans expérience

#### représentation demandes

H. 36 a., 15 a expér. de la vente, ch. piaca poste commercial, (ibre rapidement, étudie tes propo-Ecr. ou tél. à M. landot. 24, rus du Chevreuil, 60620 Rouvres. Tél. (4) 488-22-76.

professionnelle

d'ANALYSTE

**PROGRAMMEUR** 

tur gros système IBM + gemme micros. Format : + INTERVENANTS Internationaux

Těl. 723-55-18. 38, rue d Bassano. 75008 PARIS. Métro : Étoile — George-V.

A des femmes de plus de 25 ans, niveau Bac + 2 syant une expérience professionnelle en entraprise ou administration,

NOUS OFFICES UNE FORMATION DE CADRES EN BUREAUTIQUE ET ORGANISATION

itage plein tamps rémunér OCTOBRE 84 à JUIL 85. Tests de recrutement le : 2 octobre. Tél. 627-63-33

capitaux

propositions

commerciales

COULS

et lecons

Pour Paris 9", rech. ANGLAIS pour cours 60 F/heurs. Tél. su 523-51-75, de 15 h à 19 h.

ventes

de 5 à 7 C.V.

A VENDRE

Pengeot 104 SR

Année 1980, 8 ch., très bon état. T. : 906-55-76, ap. 19 h.

divers

LANCIA

AUTOBIANCHI

automobiles

CILOE DÉPARTEMENT ÉTUDES ET

FORMATION GRANDS BOULEVARDS

> 12° arrdt RUE DE LYON

Angle Daumetril dans imm Plerre de T. 4 p., tt cft, 100 m². 282-03-50.

Potaire vol de Imm. en réfectio

Dite liv. + chibre, cuie
bns, terrasse.

2 P., cuie., bns, poutres, ré
novation de caractère.
Téléphone : 634-13-18.

STALE coquet 2 P., refait neuf, br imm. 220.000 F. 526-99-04 GOBELINS

Propriétaire vd PLUSIEURS 2 P. rétait ou à rénover. Vue déga-gée, plein soleil, Via. mercredi, joudi, 14-16 h. 20, RUE DU BANGUHER.

Chaque jour dans cette rubrique Vous trouverez peut-etre
L'APPARTEMENT que vous recherchez

# *L'im*mobilier

#### appartements ventes TOLBIAC COQUET 2 p., oft, refait neef, 230,000 F. 526-89-04.

14° arrdt

ALÉSIA 2-3 PIÈCES CONFORT POSSIBLE. Px 360,000 F. T. 327-28-60.

LIMITE 13-14° arrdt, 5° p., Px 700.000 F. T. 327-28-60.

2• arrdt L D'HAUTEVILLE 329-88-08

· 4• arrdt CCEUR MARAIS dens HOTEL PARTICULIER /IBREUSES SURFACES nover, 761. 235-63-62.

ILE DE LA CITÉ PROX. NOTRE-DAME R.D.C. SUR COURETTE
PRIVÉE
ancien steller artisen aménagé.
GRO LIVENG + 3 CHAMBRES
2 beins, tout confort. cuis.
équip., celmie et origins).
Ubre de sulte. 2.280.000 F.
Berge Keyser, (1) 329-80-80.

E MARAIS (Métro Saint-Paul) séjour + 1 p. cultime, w.c., 35 m², 3º étage, calme, sol., 280,000 F. Tél. : 327-28-60.

5° arrdt NEUF LARDIN PLANTES 1 et 3 RUE POLIVEAU ONSTRUCTION GO LUXE alson immédiate 3, 4, 5 P

et DUPLEX
vis. témoin ts jours 14/19 h
sauf mercradi et dimanche. **GETRIM V** 

propose appts de caractère grand standing. 307-81-81, 6° arrdt

ST-SULPICE, 130 m² Caractère, solell. 703-32-31.

CHERCHE-MIDI 5 p. 140 m /cour fleurie, ref. mf, prof. lib., T. 633-29-17, 577-38-38. Prix Bon Marché. 703-32-44 3 P. ASC. TERR.

7° arrdt RUE DE LILLE PRÉS PARC, JRÉS BEAU 4 P., 150 m², charme, XVII°, parquet Verssiles + serv. DORESSAY, 624-83-33.

BAC-SAINT-GERMAIN Magnif. 8 P. 290 m². Parisi état. DORESSAY 524-93-33. 9• arrdt

RUE DE ROCHECHOUART 3 P., 5- ÉTAGE, ASCENSEUF M.B.L Tál. (3) 963-77-77. R. HENNER, gd liv., 1 chbre 65 m², 3- ét, tt cft, ensoleille tte la journée. 285-00-59.

Cule, équipée, bains, finition solgnées, 16, RUE JOUVENET Tél. : 503-00-11. Mº JASMIN Bei imm. Bon 145 m², 5 P., CUIS., BAIN 3º étage, asc., possibilité professionnel ou commerc GARBI. 567-22-88. 11,200 F le m². 531-51-10.

petit imm. neut, pptaire vent gd liv. 2 petites chipres réunie sebles + bur., 2 sentaires. Px 600.000 F. 756-63-27. PERFIRE STUDIO 30 m² tout confort.
Px 320.000 F. 327-28-60. Pr. PL. DAUMESNII

CHAMPERRET imm, p. de t., ét. élevé, acc. CONFORTABLE 4 P. S/AV. 1.150.000. VERNEL. Téléphone : 528-01-50. 13° arrdt

Rue des Moines, côté square bel appt d'angle, 6 P., 3° ét 120 m². ALGRAIN, 285-00-59. MONTMARTRE

près rue LEPIC, imm. 1973, stand. 4 p., tt cft, 120 m², double exposition, parking. Exceptionnel. 1,250,000 f immo Marcadet. 252-01-82. BON XVII GD 4 P.

Tt conft, imm. pierre de 1,150.000 f. VERMEL : 526-01-50. TERNES, 250 m², autour patic F 200 m<sup>2</sup>. près mer, commerces, pette résidence, calme, urgent. 400.000 f. T. (93) 47-58-41. TERRASSE 200 m².

Pl. Ch.-Dullin, studio 30 m², 5 asc., cuis. et bains, avec fenê-tre. 250.000, 285-00-59.

2-3 P. ETAGE ELEVE Px 716 000 F, 542-40-90. Bd Lefebvre (près), 705-39-10. Beau 3 p., 70 m², tt cft, 9° ét., balcon, box fermé. 770.000 F. PORTE D'ORLÉANS DUPLEX 9° et 10° ÉTAGE, 3 P., kmm. récent, belcons. GARBI, 567-22-88.

1/2 PCES n ch, asc., balc. Px 267.000 F. T. 325-97-18. 15° arrdt

Paris-15°. Très calme, ancien ninové, double living. 4 ohbras, 2 selles de belins. 2 w. c., custine, dressing, 2 entrées, escenceur. Prix: 1.160.000 F. Téléphone 577-51-92 le soir. DANS IMMEUBLE NEUF

36. + chbre 65 m², tt cft 800.000 F. 566-80-31.

16° arrdt

RAMELAGH: immeuble récent, très bon standing, état impace., appt 1° étage, fiving, 3 chbres, 3 báins, cuisine installée, jard. privé 77 m², 2 met. posebbe.

2 perk. possible. T&L : NOTAIRE 574-21-54.

NEUF STAND SOLEIL VUE PANORAMIQUE

**GD 3 P. TERRASSE** 

17° arrdt

**GUY MOQUET** 

RUE LECOURBE UN APPART. : 3 P. ét. (poss. prof. Ebérale) Px: 948.900 F

Pour renseignéments et vi-sites, tél. (1) 258-44-96. (Merdiau samedi 14-19 h). MONTPARNASSE 34 m², 5º étaga, soi Prix : 360.000 F. GARBI 567-22-88

37. R. DE LA PROCESSION Très bel imm. pl. soleil, 3 p. 69 m², cft. 653.000 f. Matin : 655-61-59. BOULOGNE PRÈS M° sympathiques sé. + 2 ch. t ch. Bon plan, Tél. 644-98-07

QUARTER ST-JAMES asc., baic., imm. pierre de 2.100.000 F. VERNEL : 526-01-50,

**ASNIĒRES** 4 PIÈCES, NEUF

Soine-Saint-Denis

Val-de-Marne

873-50-22 et 47-71. Province

COTE D'AZUR

VALLAURIS, mer à 2.500 m,
vd à frais réduite de résidence
de style provençale, petit bât.
de 4 APPTS, const. récente,
loyer avec repport de 7 %.
Post. vdre séperénent. Té. sp.
20 b 30 (93) 31-17-23/73-84-85.

#### information

DU STUDIO AU 6 PIÈCES SELECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler du écrire : Centre d'information

achats

Résidence « MAIRIE du 18º x 53, RUE DU SIMPLON SFLIRKE NEWF de STAND. Prêts conventionnés possib. STUDIO à partir de 364.100 / 2 PIÈCES à partir de 395.800 / 3 PIÈCES à partir de 817.000 /

18° arrdt

**ATELIER LOFT** 

Bureau de vente ouvert du MARDI au SAMEDI, (de 14 hourse à 19 hourse) Tôl. (1) 258-44-96 ou CECOGI (1) 575-62-78. MARIE-18-, Bel imm. calme, 2 pièces, beins, tout confort, état neuf. 285.000 F. Pptaire 722-78-88.

MONTMARTRE près rue Lepie, imm. 1973, stand., 4 p. tt cft, 120 m², double exposition, parking. Exceptionnel 1,250,000 F. Immo Marcadet 252-01-62

Marx Dormoy imm. récent stu-dio tt cft, park., 171.000 F. immo Marcaciet 252-01-82. ·19• arrdt BUTTES CHAUMONT. O.R.T.F.

cellent plecement studio, cuis., drs. 200.000 F. S/pl. vendredi 12/15 h, 4, rue du Tunnel. 78-Yvelines

St-Germain-en-Laye centre Imm. stand., studio tt cf 20 m². 240.000 F. 989-38-06. Hauts-de-Seine

NEUILLY GD 4 P.

84 m², grand séjour, salle de bains, cutaine, w.-c., nom-breux rangements, betoon, box indépendent, interphone. PRIX: 584.900 F swer prêts P.A.P. Visite sur place du ven, su lun, 14-19 h. angle ne l'Abbé-Lemire et rue Emile-Zola.

Vends à Bondy appt 3 p., 63 m², cuis., s. de bns, ceil., w.c., logs. vitr., cave. psr. dest. Phú: 290.000 F. Tél. hres brx: 247-13-00, paste 3273 au domicile: 847-53-72 et 270-89-89.

ST-MAURICE, bus et Mº, tout conf., 4 p., 87 m². 740.000 F. T. 368-72-89 le soir.

NOGENT-SUR-MARNE TRÉS BEAU SÉJ. 50 m². 2 CHBRES, ÉT. ÉLEVÉ. TRÈS BELLE AFFAIRE. DEMICHELI

COMBLOUX (Megève)
STUDIO gd stand. pr 4 pers.
Dans très beau chalet expo sud,
pied des pistes, face Mt-Bianc.
M.L.C., 34, av. Metignon, 76008
PARIS (1) 288-32-75, CANNES BOCCA FS, 60 m2

ANCIENS NEUFS

NAIM de Peris, lie-de-fren LA MAISON DE L'IMMOBILI 75017 PARIS, T. 227-44-4 appartements

**AGENCE LITTRE** 46, RUE MADAME TEL.: 544-44-45 Recherche pour sa clientel HOTELS PARTICULIERS APPTS 4 A 8 PIÈCES

Recherche 1 à 3 p., PARIS pré-tere 5-, 6-, 7E, 12-, 14-, 15-, 16", avec ou sans travaux. PAIE CPT chez notaire 873-20-87 même le soir.

JEAN PEUBLADE, 54, av. de La Motte-Picquet, 15°, 568-00-75 rech. pour clients sérieux APPTS 200 m², 15°, 7° arreits.

**GROUPE DORESSAY** rech. POUR DIPLOMATES APPTS 150 à 300 m² ACHAT OU LOCATION . Gauche, 8, 16, 17, Neully 824-93-33.

locations non meublées

Paris VOUS CHERCHEZ UNE LOCATION ?

entre particuliers 104, r. de Richelleu. Paris (75002). Tél.: 296-58-46. 504-20-00 de télépho

vous triorme 24 h sur 24 h des nombreuses offres de location de L'ASSOCIAT. FRANÇAISE DES PROPRIÉTARIES 3, rue Montávidéo, PARIS-16-LOCATIONS

PART. A PART. PARIS BANLIEUE CLP

Province : A louer vide au 1-10-84 à Can-cale, près Saint-Maio. Ilsst-Visina, pavilion 4 pièces + cuisine, 120 m² habitables s/ss-sof + garage. Terr. 1-122 m². Loyer mensuel : 2.900 f. Mr= George. Tél. 415-02-92.

de Paris, exceptionnel, vua-et calme, maison XVIP sibole emiliacement restaurée: un 3 P. de 1.500 F + ch. un 2 P. de 1.500 F + ch. un 2 P. de 1.500 F + ch. Tôléphone: 356-08-53.

locations

Paris Collaborateur du journal recher che 2 pièces ou gd studio louer, 2,000 F medimin TC daris la 17-, Neully, Putseun T61.: 722-62-29.

COUPLE INGÉMEUR erohe F1, Duplex ou F2, b quartier. Tél. : 328-29-79.

Etude cherche pour CADRES Mas toes bank Loyer gezer 889-89-66. 283-57-02.

# demandes

OFFICE INTERNATIONA echarche pour si direc

particuliers

CHANTELY H.P. style 400 m², gar.; maison gardien perc 3200 m², cosa. commercial Px 2.800.000 F. 359-12-98.

pavillons PAYILLONS JUSQU'A 120 KM DE PARIS SELECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou d'orire Centre d'Information

villas

NAIM de Paris lie-de Franc A MAISON DE L'IMMOBILIEI

AVTTEE DE CHEALEASE CERNAY-LA-VILLE 3 km RER, ouls. équipée. sé, 3 à manger, 5 chirms, 2 brus, garage, 500 m² de jerdin. 786,000 F LN. 045-29-09. BOVES (10 km sud Amitens) vends pay. F 5, dépend. Prix 480,000 F. T. (22) 48-28-90 soir.

A VENDRE:
Vita F 3 avèc studio, benlieue
d'Eymet (Dordogne) près de
Bergerac; cause dépert à la re-traite. Px 370.000 F compt.
Téléphone; (53) 23-85-94. offres FACE BOIS 5' M-CHATEAU **VINCENNES** 

Pensez HESTIA NUMERO 1 de la loc belle villa bien décorée, rez de chaussée + 2 niveaux, gd séi, s. à manger cuis., 7 chores. 3 bains, 1 douche, garage, joi jardin. 873-57-80. - CLAMART

Calme, ensoleilé. Très belle maison sur 2 niveaux, 190 m² habitables, séj. avec cheminés, s. à manger, 4 chères, s. de habitables, set. Syed Charles et.

a manger, 4 chbres, 8. de bains, s. d'esu, mezzenine, gerage, terrain 387 m².

Rx 1.900.000 F Posa, reprise créd. C.B. 534-41-75.

807-05-46 68, rue du Chemin-Vert-XII METRO SAINT-AMBROISE

CHATEAU-THIERRY, 45 mm

non meublées demandes

Pour cadres supérieurs mutés et personnel GROUPE PETRO-LIER: FRANÇAIS, racti. divers appts tras catégories, même loyer élevé ou villes Paris et environs. 503-37-00.

(Région parisienne)

HAUSSMANN angle Courcelles, ball 23 mois, Env. 260 m², 9 burn stdg. + récept. MATTHEWS: ET GOODMAN

1500 M2 A LOUER 7" ARRDT, proche des INVALIDES, immeuble grand standing, caractère et fonctionnel, cleir, avec per long. Disponible repidement rès bon dest.

TEL : 720-23-17.

**VOTRE SIÈGE SOC. 92** Burx meublés, domiciliation se crét., tél., telex. Boulogne. ACTE 92 - 603-98-32. VOTRE SIÈGE A PARIS-17 miciliation, RM, RC, SARL titution de Sté, 763-47-14 ENTREPRENDRE Avec BUSINESS BURO : Buresu ou domiciliation + service. (1) 346-00-55.

A PART. DE 90 F PAR MOIS Domiciliations RC, RM, SARL. INTER DOM. 76. 340-68-50.

#### locations meublées

NIÈVRE LA MACHINE
ous fournisseurs (docteurs
harmsclers) entrée pays cadre
de campagne SUPERBE PAYILLON beeux appts de standing 4 p. et plus, T. 285-11-08

indépendent sur s/sol, entrée, oussiné, séjour, salon, 3 chbres, selle de bains, w.-c., cour et tarrain 2,600 m² PX: 370.000 l

maisons

de campagne

CREDIT 100 % POSSIBLE A. CABINET PIERRE-FRANÇOIS 9, pl. St-Just 58300 DECIZE Til.: 16 (88) 25-12-12. propriétés

BORD DE MARNE. 15 km Paris, secteur résident, protégé PARTICALER VEND propriété 220 m² habitables sur parc payases 3.800 m² clos. Tél.: 329-58-65. HRG. CAUSE DÉPART. EXCEPTIONNEL

OUEST proche PARIS griffque propriété sur très besu parc. 2.200.000 F. Tél. H.B. : 260-66-13. Prie STE-MAXIME, pptsire vo Man Provencel 3 chbres, iv., 2 bns, 2 w.c., 100 m² habirables, 2 terrasses, jardin 900 m², sue imprenable Golf St-Tropez da résidence star-

Vends ou loue grande maison carectère restaurée carectere restaures 10 km Vannes (56). Dépend, jardin. (91) 53-26-72. châteaux

Anjou s/colline tt petit châ-teau, réc., 8 p., vue spiend., perc 6 ha. (41) 41-41-51, mat. Achète PROPRIÉTÉ de CHASSE SOLOGNE, ou rig. limitrophe. Ecrire re 202.476 à ORLET, 136, av. Charles-de-Gaulle, 92522 NEUILLY CEDEX.

F. CRUZ 266-19-00

# Immobilier d'entreprise

et commercial

bureaux

Locations

VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitution de sociétés et tous services. 355-17-50.

ou SIEGE SOCIAL

mps-Elysées : 723-55-Nation : 341-81-81.

VOTRE-SIÈGE SOCIAL

DOMICILIATIONS

S.A.R.L.- R.C. - Ř.M. Constitution de Sociétés iómarches et tous service ermanences téléphonique

CHAMPS-ÉLYSÉES

Buresux équipés avec services ou votre siège social. Tél., télex, secrétariat, salles de réunion av. vidéo, bar, etc

ACTE - 562-66-00.

355-17-50.

GSMP, 54, r. de Criméa, 19° et 4, r. des Deux-Avenuez, 13°, Tél. 607-62-00.

bureaux

locaux commerciaux CONSTITUTION SOCIÉTÉS

et CRÉATION DE TOUTES ENTREPRISES ASPAC S.A. 293-60-50 + SAINT-OTE HL'ADMONE BUREAUX MEUBLÉS ou votre adresse à Paris SODEC SERVICES

Local Ind. parfait état, stellers/ent. 10:000 m², bureaux 560 m², terrain 33:000 m², 9 pomts rou-lants. Darse couverts pour PENICHES 300 t., MATTHEWS et GOODMAN TEL 720-23-17.

ATELIER LOFT niveaux accès utilitaire légera, calme, clair. Direct propriétaire. 329-58-85. CAGNES-SUR-MER, vend mur, hôtel http., 3 ét. NN. Prox. hipp, et mer, 720 m² de const. + park., beil ric., poes. schar fond. 76, sprils 20 h 30 . (63) 31-17-23/73-84-86.

Locations Prox. avenue d'Italia et rue Tol-bisc, bâtiment indépendent, gde hauteur sous platford sur-face 300 m' environ, entrepti idéal, agence de publicité ou local d'exposition avec ou sans pas-da-ports. Tél.: 329-58-65,

de commerce Ventes A VENDRE fond de sor S.LLP. S.A. 225-65-80. avec licence catégorie 4. Px: 100,000 F. T. 241-05-45.

> boutiques Locations A concéder une boutique de 20 m² en gare de PARIS-LYON (salle souterraine près accès TGV)
> Renseignements: SNCF.
> Service du Domaine. Concéderais commèrciales dans les bâtiments voyageurs.
> 5, rue de Florance.
> 25008 PARIS.
> Téléphone: 285-83-54.

#### dans Le Monde du Lundi au Vendredi 555-91-82

L'IMMOBILIER



••• LE MONDE - Vendredi 28 septembre 1984 - Page 29

#### LE XXXV<sup>®</sup> SICOB

# Le projet Télématour : vendre la France touristique

En 1980, Cap Sogeti, société française et européenne de ser-vices et de conseil en informati-que, réalisait une étude interne sur les possibilités d'utilisation de la télématique en faveur de ia promotion de l'ensemble des eurs du tourisme et des loi-SUPERBE PAYILLO sirs. Cetto étudo devait se concrétiser par la conception du projet Télématour, résumé dans un rapport rédigé par M. Josquin Barré qui en pré-sente ici les grandes lignes.

REPRODUCTION INTERIOR

51.00

15.00

39.00

de campagne

MIÈVRE

Commission of a real make the commission of the

PX: 370.000 F

2.45 (2.17 1.00 % POSSIBLE (1.27 1.00 % POSS

\*##Droprieles: |

Paris action resigns protect

para paysage 3 200 m on Tel 329-58-65

URG. CAUSE DÉPART

EXCEPTIONNEL

OUEST proche PARIS FOR During proches sur significant 2 200,000 p 2 260-56-12

STE-MAXIME potate of process of process of the potate of t

335 000 583-83-21

Core Carga (SN 53-28-7)

Chateaux

Column in person of the column of the column

domaines -

A 1.7 IN A SECURITE OF CASS

202 476 à 085

3 Cheries de Cad 3 CELL NEULLY CEDEX

· viagers

CRUZ 266-19N

3 5 . 3 LA SOETIGE or ten indexes game 5: Life gratiate disorbit

270p - 6te 220°

OFFRES D EMFLG

locations meublées

demandes

Paris

OFFICE INTERNATIONAL

hôtels

particuliers ·

CHANTELY H.P. etylo

pavilions

PAVILLONS

ARCHA 120 KM DE PARIS SELECTION GRATISTS

FILECTION GRATUITS
FRA DRIVATEUR
ANAMAT DU COME
CONTRA DE TOMBONIO
FRANCE NA CONTRACA
LA MATSON DE L'AMOSICIE
Z7 DE XIANA CO VICINI
75017 PARS T. 227-64-64

**FILLEE SE CHEV**REUSE

#### 765 0001 VM 045-25-09

#0VES 10 Am sub Arrients under park 115 decomes, 27 a 450 000 F T,122 48-28-90 son

villas

A VENORE A VENDRE MARK PARTIES AND A MARK

FACE WORLD MI DIATAL

AIMCENNES

Sufficiently Supply described into the spiritualists of the supply of th

CLAMART

Bank & Sep. (Material ) (1989 | ferrain | 35 ) Ph. (1900, 1900 | f. Poss. (45) (20 (1986 | f. 8 534-41-75

800 mail gar. mailson gardie pers 3200 mil pess commerce Fix 2.800 000 F 359-12-96

DEMANDES DEMPLO

MANGER ER

AULNDA

ALTOMOSILES

Chaque année, les Français qui veulent organiser leurs vacances en France sont confrontés à un véritable parcours d'obstacles en l'absence d'une organisation de l'information et de la commercialisation touristi-ques. Si bien que les destinations du bout du monde » sont souvent plus e proches », commercialement, grace aux agences de voyages et aux associations de tourisme, que la « France profonde ».

L'apparition de la télématique a ouvert de nouvelles occasions. Des projets informatiques apparaissent un peu partout dans les professions et les régions touristiques. Mais, pour rapprocher la demande de offre, encore faudrait-il que soient andies une cohérence et une comerationes une concrence et une com-patibilité entre elles, et que tous les relais existent, de la production à la distribution. Depuis la fin 1980, l'agence de l'informatique et la direction du tourisme, en liaison avec la direction générale des télécommunications, déploient leurs efforts pour harmoniser, dans l'intérêt des consommateurs, toutes ces initiatives dispersées, C'est ainsi qu'elles ont fait réaliser, pour les pérateurs professionnels, un lane tourisme et les loisirs. Petit à petit, autour de tels travaux, s'est dessiné le concept d'un « grand réseau » interrégional et interprofessionnel de télématique touristique.

Ce concept, qui existait déjà sur le papier, depuis le début de 1980, avait fait l'objet d'un « jeu de stratégie », le projet télématour (télématique pour le tourisme et les loisirs en france) qui en imaginait le mode d'emploi. Il était jalousement caché (sauf, depuis le printemps 1981, pour des initiés soigneusement sélectionnés) dans les cartons de la tionies) dans les carrons de la société d'ingénierie informatique Cap Sogeti. Ce rapport d'étude, révélé par un journal professionnel, l'Echo touristique, remet en quessation de la France touristique

Développé en février 1980, le concept Télématour consuitue la synthèse de deux types de préoccupations, alors d'actualité : l'utilisation de l'actualité : l'actualité : l'actualité : l'actualité : l'utilisation de l'actualité : l tion de terminaux multi-accès dans les professions touristiques (à l'épo-que, le projet STT, Service de télé-matique touristique), d'une part : la mise en œuvre d'une politique d'organisation et de diffusion des informations et des prestations de services de tourisme et de loisirs français, d'autre part. Cette politique devait se concrétiser par un dis-positif ainsi composé : des services départementaux de création et de réservation de produits touristiques Loisirs-Accueil; des guides régionaux Loisirs-Accueil; un projet de banque de données nationale d'informations touristiques FIL (France Information Loisirs); le réseau de · Points FIL - de consultation, principalement dans les offices de tourisme et syndicats d'initiative des régions émettrices.

#### Le spectre d'un intourist

L'évolution du tourisme a toujours tendu à compléter l'organisa-tion et la dissussion des informations, des produits et des prestations de services. Pour cela, il faut établir des relais, des réseaux et des circuits de communication destinés à rap-procher la demande (qui s'exprime dans les régions de marché) de l'offre, qui se concrétise dans les régions d'accueil. Grâce à la tarifi-cation du réseau Transpac, indépendante de la distance, les outils télématiques, nouveaux médias, permettraient désormais d'établir cette liaison.

Au départ, le concept de télématique touristique était prévu par la DGT pour les seuls agents de voyages avec les terminaux multi-accès STT. Comment l'élargir à l'ensemble des industries touristiques? Certes, les agences de voyages et les agences immobilières effectuaient déjà une petite partie de la distribution des prestations françaises. Pour accroître leur intervention sur ce marché, il fallait vaincre les obstacles des coûts de communication (grade au terminal multi-accès, au langage commun de transactions et à la tarification Transpac) et de gestion ( grâce à l'automatisation des fonctions administratives). C'est l'ensemble de ces besoins que devaient satisfaire les équipements terminaux STT des alors pu assurer la distribution des

dont les marges auraient permis de couvrir les coûts de promotion des ventes, de réservation et de gestion. wentes, de réservation et de gestion.

Mais qu'advenait-il des autres
prestations de tourisme et de loisirs? Pour elles, il fallait compléter
ce dispositif de distribution par
l'intervention (voire la création)
d'un autre réseau, étant entendu que
Télématour écartait résolument
l'hypothèse de l'utilisation de la télématique domestione pour compermatique domestique pour commer-cialiser voyages, séjours et loisirs. Autour du concept FIL, les offices de tourisme et syndicats d'initiative pouvaient constituer ce réseau si ur nouvelle vocation, en tant que Point FIL », aliait plus loin que la simple information, et s'ils permettaient aux consommateurs de

Les premiers principes de Télématour furent donc : la réunion des fonctions d'information et de réservation sur les *mêmes* banques de onnées et au comptoir des « Points FIL»; la décentralisation des banques de données maîtrisées, sous orme coopérative, par leurs entités

s'approprier les prestations de ser-vices, c'est-à-dire de réserver. Il y avait donc là une critique de la mission de « France Information Loisirs », limitée à la seule informa-tion et donc en contradiction avec les réactions des consommateurs pendant les deux premières années de cette expérience. Cette limitation à l'information résultait de la vieille hantise des professions touristiques à l'égard du spectre d'un « Intourist

à la française », structure centrale qui permettrait à l'« Etat » de s'assurer la maîtrise et le contrôle de tout le commerce touristique. D'ailleurs, même pour ses seules fonc-tions d'information, les gens du ter-rain dans les régions d'accueil metraient en cause le centralisme du projet FIL.

A l'occasion du SICOB, la re-

vue Espaces (tourisme-

loisire-environnement) propose un numéro spécial *Informatique* 

et télématique touristique.

Trente-cinq pages pour présenter des études, des bilans et des ex-

périences concrètes d'utilisation

tique dans le tourisme et les loi-

tiatives prises dans la région de

de l'informatique et de la télém

Informatique et tourisme

pation des réseaux commerciaux à la distribution des prestations de services et produits touristiques fran-

#### La pré-réservation

Bien entendu, les contraintes juridiques apparurent immédiatement. Dans le tourisme, la législation réserve les relations contractuelles aux intermédiaires agréés et contrôlés : agences de voyages et immobilières, associations de tourisme. En contrepartie, leurs compétences, leurs obligations et leur res-ponsabilité assurent la protection des consommateurs. Si les intermé diaires commerciaux dédaignent la vente de certains produits et prestations, peut-on laisser des offices de tourisme et des syndicats d'initiative des régions émeturices compléter leur rôle en assumant une responsabilité contractuelle identique? Cer-tainement pas! La cié de Télématour a donc été d'imaginer un service public de réservation. mais en séparant les notions de réservation et d'acte contractuel. Celui-ci serait établi dans un second temps entre le consommateur et un organisme privé : soit un intermédiaire, soit le (s) prestataire (s) de service.

C'est ainsi qu'est apparue la notion de « pré-réservation ». Le mécanisme est simple : organisme d'information à caractère de service public, les - Points FIL » offriraient aussi un service de réservation gratuit. Cette intervention serait financée nar convention avec la municipalité dans le cadre du budget communal; une telle convention existe déjà dans de nombreuses communes pour financer des tâches d'animation touristique, d'accueil et d'information des visiteurs. Il 5'agirait cependant uniquement d'attri-

des Alpes-de-Haute-Provence.

L'agence de l'informatique, la di-rection générale des télécommu-

nications, des bureaux d'études

spécialisés ainsi que des élus lo-

caux ont participé à la rédaction

\* Espaces, 10, rue Henri-eque, 75013 Paris, Tél.; (1) 589-

67-87. Prix du numéro : 90 francs.

buer une option (plus ou moins loa-gue). Cette opération se ferait en relation entre le terminal du « Point FIL » et l'ordinateur de la centrale d'information et de réservation Loisirs-Accueil de la région touristi-que choisie par le client (on de la région émettrice pour les loisirs de proximité). Ces centrales assure-raient, elles aussi, un rôle de service public gratuit, financé par les consaions des prestataires de services et. surtout, par leurs collectivités terri-toriales bénéficiant des retombées

des activités de tourisme et de loi-

Au stade de la « pré-réservation », il n'y aurait aucun engagement contractuel ni à l'égard du consommateur ni de sa part. Les deux « ser-vices publics » seraient simplement témoins de la création du dossier de réservation. Ce témoignage serait validé par la remise au visiteur d'un « avis d'option » ou d'un « bon de réservation » qui ne servirait qu'à prouver que l'opération a été faite. La centrale Loisirs-Accueil transmettrait le dossier de réservation au

prestataire de services. La confirma-tion (donc l'engagement contractuel réciproque) serait établie dans un second temps. Une fois l'option confirmée par le prestataire ou par une agence, le sys-tème informatique de la centrale Loisirs-Accueil effacerait le dossier de réservation de sa mémoire. Au prestataire d'achever d'établir les

relations contractuelles en relation

avec le client ou avec son agence

Ainsi, se désintéressant des relations conctractuelles de l'aprèsréservation », le « Point FIL » et la centrale Loisirs-Accueil se seraient contentés de fournir et de faire transiter l'information pour rapprocher la demande de l'offre.

Dans ces conditions, objecterat-on, pourquoi des agences? Réponse de Télématour : parce qu'elle seraient garantes : de la bonne fin des prestations vis à vis de leurs clients, sinsi que du paiement des prestations ou des frais d'annulation vis-à-vis du prestataire de ser-vices ou de l'organisateur du pro-

Mais aussi parce qu'il y a plus d'agences qu'il n'y aurait de « Points FIL » et qu'elles savent effectuer l'assemblage complexe de plusieurs prestations (transport; hébergements ; activités de loisirs) en offrant à leurs clients l'avantage des ressantes. Et surtout parce que les agences apportent à leurs clients des services commerciaux : sélection, conseil, documentation, etc., que ne pourraient pas fournir les « Points TT.

Progressivement, les consommariogicssivement, les consomma-teurs prendraient directement le chemin des agences de voyages et immobilières pour s'assurer l'acquisition de leurs vacances et de leurs loisirs en France; ils éviteraient ainsi la procédure de la « préréservation. En effet, les agences pourraient leur assurer le même ser-vice à l'aide de leur terminal multiaccès, en relation avec les serveurs oisirs-Accueil

En revanche, les consommateurs continueraient à s'adresser aux « Points FIL » pour les services non vendus par les agences (camping, gîtes, séjours du tourisme familial et social, colonies de vacances, etc.).

#### Une base de réflexion

L'aspect révolutionnaire (dans le contexte de l'époque) des solutions imaginées dans Télématour avait conduit Cap Sogeti à tenir ce docu-ment secret. D'autant qu'il ne lui semblait pas illogique, en 1980, d'envisager que le « projet » se construise « tout seul », à partir de la convergence du STT, de FIL, du consumérisme... et de l'évolution du tourisme. Mais il peut être parfois nécessaire d'aider l'histoire à aller dans le bon sens....

Quel est, aujourd'hui, l'intérêt du projet Télématour ? Si l'on examine l'organisation actuelle, on peut isidérer que la commercialisation touristique n'a guère évolué depuis la rédaction de Télématour en 1980. Au cours des dernières années, on a assisté à l'émergence de projets et d'avant-projets informatiques, développés sans cohérence, souvent pour « occuper le terrain », avec l'alibi d'« opérations-pilotes » ; il s'agissait parfois de se prémunir contre un éventuel retour d'un projet de banque de données nationale comme celui de FIL, disparu en 1981. Les mêmes interrogations qu'en 1980 s'expriment en matière de « répartition des rôles et de règles du jeu » de la télématique touristique. Sans réponse.

Reste qu'une quinzaine de régions ont intégré un volet « informatique touristique » dans leur contrat de plan Etat-région; ce peut être l'occasion d'une redistribution des cartes au moment où la publication de Télématour fait l'effet d'un pavé du commerce touristique.

JOSQUIN BARRÉ.

#### Immobilier d'entreprise et commercial

bureaux

Locations

Caregoria de la Secución de la Secuc

SPECE SOCIAL CARSTITUTION SUCIÉTES

120 ET 30 ED 50 CHREAST MEUBLES

PODEC SERVICES

MACHIATIONS

355-17-50.

CEAMPS-ELYSEES ACTE - 562-66-00.

MATTHEWS

ET EDODMAN

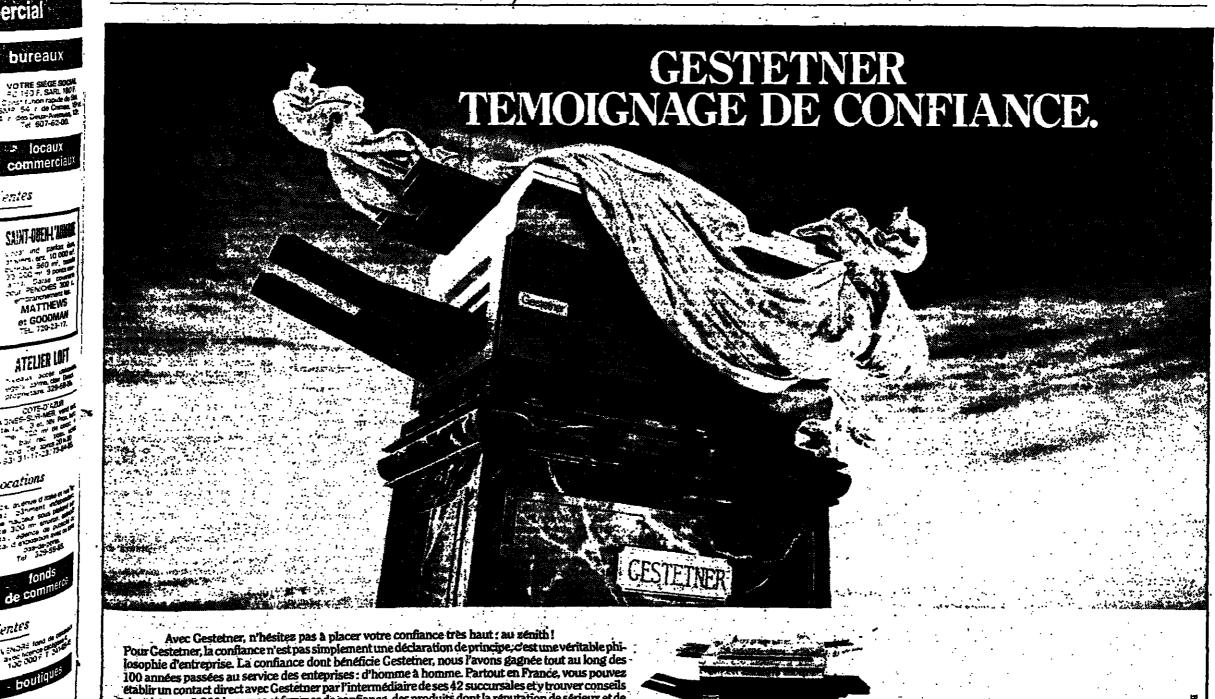

et assistance. 1.800 hommes et femmes de confiance, des produits dont la réputation de sérieux et de qualité n'est plus à faire, tout cela prouve que pour Gestetner la confiance n'est pas un vain mot. PHOTOCOPIEURS GESTETNER: QUESTION DE CONFIANCE

Gestetner

# Selon le premier ministre, 500 000 jeunes chômeurs sont visés par les mesures gouvernementales

« Je ne veux pas voir l'avenir dans un rétroviseur », a déclaré M. Délebarre à propos du traitement social du chômage et des anciens « stages-parkings » au cours d'une conférence de presse consecrée à l'exposé des dispositions qui vensient d'être arrêtées par le conseil des ministres (le Monde du 27 septembre, et dont le coût global s'élèverait à une somme évaluée entre 2,7 et 3 milliards de francs. Pour sa part, M. Fabius a indiqué que les mesures gouvernementales s'adres-seient aux 500 000 chômeurs de moins de vingt et un ans. Les pouvoirs publics se refusent, toutefois, à avancer un objectif chiffré pour chaque mesure prise isolément.

S'agissant des travaux d'utilité collective (TUC) - ce sera leur dénomination définitive, qui constituent l'élément le plus novateur de ce que M. Delebarre s'est refusé à appeler un plan, le ministre a précisé que les jeunes pourraient, après cette période d'activité d'un type particulier, soit trouver un emploi « réel », soit être accueilli dans des stages de formation ou de qualifi-cation, soit encore bénéficier d'une indemnisation chômage, puisqu'ils n'auront perdu aucun de leurs

droits. Laissant aux collectivités locales, aux établissements publice et aux associations le soin de définir le contenu des TUC, le ministre a souligné que les projets devraient faire l'objet de « la plus grande consultation locale possible » avec les partenaires sociaux et toutes les parties intéressées. « Je vise le maximum », a-t-îl ajouté, sans citer de chiffres et en souhaitant « une extraordinaire mé bilisation à travers tout le territoire ». Les « employeurs » ne seront pas, en fait, obligés de verser les 500 F prévus, que ce soit en espèces ou en avantages en nature, et, pour éviter tout blocage, d'obligation d'embaucher au terme de la période d'activité. Il est en outre possible, a-t-il annoncé, que les TUC soient étendus aux pays en voie de développement, en liaison avec le ministère de la coopération.

L'autre volet important, et attendu, concernait la mise en œuvre de l'accord du 26 octobre 1983 sur la formation en alternance, signé par les partenaires sociaux, et qui pourrait être effective dès la semaine prochaine. Trois cent mille jeunes

pourraient être concernés par cette mesure, auxquels il convient d'ajouter 100 000 jeunes supplémentaires dont les stages d'initiation à la vie pro-fessionnelle feront l'objet d'un effort particulier de la part de d'Etst.

Au passage, M. Delebarre s'est livré à une critique ferme et sévère de l'actuel dispositif de for-mation professionnelle, devenu rigide au fil des années et pour lequel il a promis « plus de souenvisageant une décentralisation de la dotation budgétaire globale et en annonçant la nomination d'un fonctionnaire chargé de ces dossiers dans chaque département. A l'avenir, le système sera simplifié. l'information améliorée de façon que chaque jeune soit suivi par un interlocuteur unique, dès sa sortie du système scolaire.

D'autres mesures, enfin, complètent cet enemble déjà très fourni. Les entreprises intermédiaires, qui accueillent des jeunes en difficulté, se-ront subventionnées pour créer 10 000 emplois en 1985. Le nombre des militaires du contingent exerçant une activité à caractère professionnel pendant leur service national sera porté de

80 000 à 150 000. Un protocole sera signé entre les deux ministères (défense nationale et trevail) les deux ministères (uerense manuraise et travail) afin que ces jeunes se voient délivrer un certificat de pratique professionnelle et puissent bénéficier, ensuite, d'un stage de qualification. Un fonds d'aide à l'initiative des jeunes — « qui ont des idées », a fait remarquer M. Delebarre — sera doté de 1 million de france par département. Pour terminer, le ministre du travail a abordé

des mesures de portée plus générale qui touche ront notamment à la formation continue des adultes. Un programme d'« actions spécifiques » sur dix ans sera élaboré pour les ouvriers spécialisés (OS) et sera destiné à encourager un « formi-dable effort » de formation du monde ouvrier français. Le Centre mondial de l'informatique favorisera l'initiation aux nouvalles technolo dans le Centre de formation de l'automobile créé en juin dernier à Aulney-sous-Bois,

en jum dermer a Authay-sous-nois.

Enfin, M. Delebarre a évoqué la possibilité d'étendre les congés sabbatiques aux salariés de la fonction publique et aux agents des collectivités territoriales pour que ceux-ci puissent, s'ils le désirent, créer leur propre entreprise.

#### Un projet ou un palliatif?

En toute locique, l'annonce par le gouvernement, le 26 septe bre, de nouvelles mesures en faveur de l'emploi et plus encore de « l'occupation » des jeunes aurait di fournir l'occasion à la nouvelle équipe ministérielle de célébrer un changement fondamental de politique. Autant dire qu'il n'en a rien été, alors même que les thèmes abordés s'y prêtaient et surtout que la façon de traiter le « cancer du châmage » marque une inflexion par rapport à la démarche de la gauche au pouvoir. Notamment parce que le gouvernement s'est résolu à donner plus de souplesse pour que, sans que l'Etat se dégage, d'autres relais scient trouvés à son action et les responsabilités

partagées au niveau local. M. Fabius, à la télévision, M. Delebarre, au cours d'une conférence de presse, se sont gardés de tout effet de manches, l'un pour appeler au rassemble-ment de tous, quoi qu'ils puissent penser de l'intérêt du dispositif, l'autre pour souligner les risques de marginalisation des moins de vingt et un ans. Les explications techniques, précises jusqu'à l'excès, l'ont emporté sur toute autre considération et, d'abord, sur le souci de provoquer l'adhéprônée par le premier ministre ne se concevait qu'accompagnée de explication politique sur le sens profond des décisions prises, à cent lieues des expressions lyri-ques ou de la chaleur du verbe. Manifestement, ce gouvernement quelques arguments.

A lire et à entendre les résotions des dirigeents syndicaux ou patronaux, qui ont, pour la plu-part, accueilli ces propositions avec des sentiments mitigés, on se rend bien compte qu'il a manqué un souffie à cette présenta-tion et même, pour certains, de l'ambition à un projet qui aurait pu séduire (c'est le cas de la CFDT).

Cette insatisfaction ne pourrait être due qu'à une difficulté de communication. Elle ne serait alors que de peu d'importance. Mais il se peut également qu'elle recouvre une difficulté plus fondamentale. Toute la question est, en effet, de savoir si les travaux d'utilité collective ne sont que l'amorce d'un nouveau type d'emplois dévalorisés, justifiés par la seule situation présente, ou si, au contraire, ils entrent dans l'élaboration d'un projet de société, conciliant tout à la fois les impératifs de la modernité et l'existence d'une demande sociale que les critères de rentabilité ne peuvent satisfaire. Sur un versant, ces têches et cette utilisation des jeunes peuvent rappeler les ate-liers de jeunesse ou les ateliers nationaux avec tout ce que cela comporte d'inquiétant. Sur l'autre, il s'agirait de tenter d'assurer un développement différencié mais geut-être harmonieux, d'un pays qui ne peut plus faire autrement que d'admettre la cohabitation de populations vivant selon plusieurs rythmes.

Tourt le débat est là, entre l'habillage technique d'une diffi-culté sociale et l'émergence d'une démarche originale qui serait la réponse moderne et de gauche à une situation reconnue pour difficile. Après tout, on peut très bien admettre que la France, comme d'autres pays, soit à la recherche de moyens spécifiques pour répondre à des besoins que les lois du marché ne satisfont pas, comme l'animation des quartiers. les services sociaux ou paraéducatifs et, même, les aides

apportées aux personnes âgées. Tout cela peut sous-tendre le projet gouvernemental mais n'a

Faute de s'en être largement expliqué, le gouvemement donne l'impression de ne pas avoir tranché, de ne pas être allé iusqu'au bout de la logique qu'il a mise en place. Il prend même le risque de paraître retomber dans les omières du passé.

Ainsi, il se refuse à tout chiffrage des résultats escomptés des travaux d'utilité collective et se retranche derrière l'imagination des collectivités locales pour ne pas préciser ses intentions. Surtout, certains ne pourront s'empêcher de penser qu'il utilise habilement une période préélectorale pour tenter d'entraîner les élus locaux dans son pari, sous couvert de décentralisation et de souplesse. Ou qu'il ne s'agit finalement due de faire baisser des statistiques inquiétantes.

ALAIN LEBAUBE,

#### M. Fabius : «J'ai besoin de l'appui de tout le monde»

Invité du journal d'Antenne 2, le voir. « Tous les efforts sont meil-26 septembre, M. Laurent Fabius a leurs » que l'attentisme ou la privacommenté les mesures prises en Rappelant son engagement de parvenir, d'ici à la fin de 1985, à ce que chaque jeune au chômage recoive une formation, obtienne un emploi ou travaille pour des tâches d'utilité collective, le premier ministre a voulu fixer l'importance du dispositif annoncé en assurant que c'est « sur ce critère qu'on jugera si notre gouvernement a réussi ou pas ».

· Il faut se battre », « C'est la guerre », a-t-il répété, après le président de la République, pour défendre et justifier les mesures arrêtées, plus encore que pour les promoution d'emploi, a poursuivi M. Fabius, car « le fond du problème » c'est le chômage, « ce cancer abominable », dont » il faut se débarrasser ». Répondant par avance à ceux qui pourraient critiquer ses propositions, et qu'il comprend, le premier ministre a rétorqué qu'il ne suffisait pas de tout réclamer d'un gouvernement et a invité chacun • à se demander que pouvez-vous faire pour la société? ».

« J'ai besoin de l'appui de tout le monde », a ajouté M. Fabius, et

a « le mérite d'exister ». « Il faut le faire marcher », a-t-il conclu en sonlignant qu'il s'adressait aux cinq cent mille chômeurs de moins de vingt et un ans.

Enfin, évoquant l'exemple des Etats-Unis qui ont réussi à résorber une partie de leur chômage, le pre-mier ministre a fait observer qu' il y a à prendre et à laisser » dans cet exemple d'adaptabilité rapide aux nouvelles conditions économiques Imiter la politique américaine serait une e réaction superficielle. d'autant que le dollar est non seulenent la monnaie nationale, mais « celle du reste du monde », et qu'il en résulte des avantages supplémen-«même si ce plan a des défauts », il taires pour les Etats-Unis.

#### M. Royer se déclare prêt à créer 500 emplois à Tours

Tours. - L'idée de proposer un travail d'intérêt collectif dans les services municipaux aux chômeurs de longue durée parvenus en fin de droits date de trois ans. C'est M. Jean Royer, député et maire de Tours (non inscrit, opposition), qui l'avait proposée au premier gouvernement Mauroy. M. Jack Ralite avait été séduit et, finalement, c'est M. Michel Delebarre qui, recevant l'ex-candidat à l'élection présidentielle de 1974 début septembre, a donné le feu vert aux expériences sur Tours. Une réunion de mise au point avec le ministère doit avoir lieu ces iours-ci.

Si l'État veut bien être partie prenante, M. Royer estime qu'il peut créer une centaine de postes immédiatement sur des chantiers forestiers, des espaces verts, dans la res-tauration des bâtiments et aux

A L'ÉTRANGER

De notre correspondant

services techniques, sociaux et culturels. Postes qui, affirme-t-il, ne viendraient pas en concurrence avec ceux qui seraient à créer dans l'avenir, puisque, actuellement, il n'y a plus d'embauche. Le maire de Tours pense qu'il pourrait ainsi offrir jusqu'à cinq cents postes d'auxiliaires sur des contrats à durée déterminée. Mais, pour lui, il n'est pas question que la ville apporte un complément de rémunération. « au moment où la dotation globale du fonctionnement se dégrade ». M. Royer propose par contre des avantages indirects : repas de midi pris sur place, dispense de paiement de cantine pour les enfants, transfert des familles dans des logements à loyers PSR.

 Le décret du 7 mai 1984, dit-il, devroit être modifié, car, de cinquante à quatre-vingts heures par mois, ce n'est pas assez mobilisateur. Il faudrait prevoir au moins trente-cinq heures par semaine, avec un créneau pour la recherche d'un travail à temps complet, Les volontaires se verraient proposer, bien sur, un minimum de formation au départ. 🕨

Pour ne nas mettre les artisans un peu plus en péril, le maire de Tours prend soin de préciser que les emplois seraient retenus sur des chantiers qui ne pourraient pas être financés par la ville dans l'immédiat. Si l'opération est bien préparée, elle peut réussir », affirmet-il, en proposant de la lancer dans cino villes tenues par la majorité et cinq autres tennes par l'opposition.

**ALEXIS BODDAERT:** 

#### Les réactions : plus de scepticisme que d'approbation

• CGT : PAS SATISFAISANT. -« Les mesures prises n'apportent au-cune réponse satisfaisante » au chômage et à la précarité de l'emploi des jeunes, a déclaré M. André Deluchat, secrétaire de la CGT. Pour les stages en entreprise, « le gouvernement porte l'effort sur les stages d'initiation à la vie profess qui ne conduit ni à l'emploi ni à la qualification » ; les travaux d'intérêt général « confirment les craintes de

• FO: D'ABORD RELANCER L'ACTIVITÉ. - « Nous sommes d'accord pour au'on renforce l'effort de formation, mais l'emploi des jeunes suppose une relance de l'activité et, par consequent, qu'on desserre l'étau de la politique actuelle », a céclaré M. André Bergeron devant le congrès du syndicat FO de la Banque

● CFDT : UN « TRAITEMENT STATISTIQUE ». - Pour la commission exécutive de la CFDT, « la philosophie du projet gouvernemental est plus inspirée par le souci du traitement statistique que par celui du traitement social du chômage articulé sur une dynamique de développement local ». Pour la CFDT, les travaux d'utilité collective ne sont «intéressants » que « s'ils permettent aux ieunes une insertion sociale réelle » et « s'inscrivent dans une l'emploi au niveau local ».

. CGC: BiEN PARTIEL. - L'ensemble des mesures « apparaît comme bien partiel et probablement non exempt de mesures à caractère plus politique qu'économique» à la CGC, même si « la recherche systématique du jurnelage entre établissecréation de fonds « initiatives ieunes », l'amélioration des aides aux chômeurs créateurs d'entreprises». vont « dans le bon sens ».

● CFTC: PIS-ALLER. -- « Ces mesures ne sont qu'un pis-aller, aucune solution solide ne pouvant être trouvée hors d'une reprise économique ». estime la CFTC. Pour celle-ci, les stages perdent beaucoup de leur in-

embauche » ; et pour les tâches d'utilité collective, on doit « éviter de simples transferts à un réseau de travail parallèle sous-rémunéré ».

CNPF: L'ATTENTISME. -«L'attentisme a prévalu», estime le CNPF, pour qui «il n'y a nen qui puisse créer un élan d'embauches »: « rien pour la flexibilité de l'emploi » ; les travaux d'utilité publique compor-tent « des risques considérables de concurrence déloyale pour certaines entreprises ». « Seul point positif »: la formation alternée des jeunes, mais elle « dépend toujours de textes clairs, simples, précis et fidèles à l'accord » signé il y a onze mois.

• SNPMI: MESURES GADGETS. — « Une nouvelle fois, les beaux discours accouchent de mesures gad-gets », selon le Syndicat national du patronat moderne et indépendent, qui « réclame les mesures nécessaires à la reprise de la confiance et, donc, de l'embauche : suppression de la taxe professionnelle, allége-ment de la législation sociale ».

● PC: TROP FAVORABLE AU PA-TRONAT. - «Le problème de l'emploi des jeunes est étroitement lié à le bataille que nous menons pour la croissance et la création d'emplois », déciaré sur France-Inter Georges Marchais, secrétaire général du PC. Selon celui-ci, « sur le plan économique, le gouvernement mène aujourd'hui une politique qui sert les intérêts du patronat ».

• PS: MOBILISATION, - Le bureau exécutif du Parti socialiste « isvite ses sections et ses fédérations à un effort intense pour populariser les mesures adoptées et contribuer à

● MRG: «POSITIF», «A COM-PLETER ». - Pour M. Thierry Jeantet, porte-parole du Mouvement des radicaux de gauche, « les tâches d'intérêt général, les formations alternatives et les stages devraient faciliter l'insertion des jeunes... L'application décentralisée des mesures paraît réaliste », mais « il faudra compléter les mesures pour prévoir le passage à des emplois définitifs ».

Grande-Bretagne: trois expériences térêt « s'ils n'aboutissent pas à une de travaux d'intérêt général Correspondance

Londres. - Parmi les expériences. nombreuses mais de portée limitée, mises en œuvre en Grande-Bretagne pour réduire l'impact du chômage, trois proposent des travaux d'intérêt général (Community Jobs) aux eunes et aux adultes sans emploi.

Le programme Community

Industry vise à fournir des emplois temporaires d'utilité publique aux eunes de scize à dix-neuf ans souffrant de handicaps sociaux ou personnels, de façon à les aider à trouver et à conserver un travail. Parmi les bénéficiaires de ce programme, certains travaillent sur des chantiers ou dans des ateliers, par petits groupes de huit à dix, supervisés par un adulte (généralement un ouvrier qualifié), d'autres sont employés dans des services sociaux. Les autorités locales concernées fournissent les locaux, l'équipement, et assurent les services de transport. Le programme est essentiellement financé par une subvention de l'Etat à l'Association nationale des clubs de jeunes. Pour l'année financière 1983-1984, cependant, il a bénéficié d'une aide de 1,8 million de livres de la part du Fonds social européen.

Community Industry est devenue, le
1e mai 1984, une SARL dotée d'un

statut d'organisation bénévole. Le programme est d'une ampleur très réduite puisqu'il ne proposait cette année que sept mille places, pour une durée moyenne de douze mois. Les . jeunes défavorisés . qui y out accès peuvent être des délinquants, des adolescents issus de soyers à problèmes ou originaires des zones urbaines les plus pauvres.

Pour les adultes existe un Com munity Program, dont le principe est de proposer des emplois d'intérêt général aux personnes qui se trouvent depuis longtemps sans occupation. Pour être candidat, il faut avoir chômé au moins douze mois durant les quinze derniers mois si l'on a

vingt-cinq ans ou plus, et au moins neul mois sur les douze derniers mois si l'on a entre dix-huit et vingtcinq ans. L'expérience s'étend à l'ensemble du pays, mais priorité est donnée aux régions les plus touchées par le chômage. Les travaux offerts touchent à des domaines très variés : amélioration de l'environnement (nettoyage des canaux, entretien des chantiers, plantation d'arbres), éco-nomie d'énergie, classement

d'archives, aide aux personnes àgées

ou handicapées. Les chômeurs employés par le programme sont rémunérés au tarif néralement pratiqué dans la localité où ils travaillent (soixante livres par semaine en movenne). Les cent trente mille places proposées par le Community Program sont fournies par des organisations charitables, les Eglises et les collectivités locales, l'État prenant en charge les frais à concurrence de soixante livres par semaine et par emploi.

Enfin, toujours pour les adultes, a été créé un Voluntary Projects Pro-gram, qui offre aux chômeurs la pos-sibilité d'accomplir bénévolement des travaux d'intérêt public. Les intéressés peuvent toucher cinq livres par semaine pour couvrir leurs frais de déplacement. L'idée de travailler pour des peanuts, impensable dans bien des pays, est assez bien acceptée en Grande-Bretagne, où les organisations bénévoles sont légion et où un adulte sur quatre se livre à une forme ou à une autre de bénévo-

JEAN-MARIE MACABREY.

Lisez -Te Mande DE

#### Suède : « dépannage » à mi-temps pour 30 000 chômeurs de dix-huit et dix-neuf ans

De notre correspondant

Stockholm. - En Suède, l'administration publique, les communes et les conseils généraux sont tenus, depuis le la janviet, d'assurer aux jeunes chômeurs âgés de dix-huit et dix-neuf ans quatre heures de travail par jour. Le salaire quotidien versé par l'Etat s'élève à 120 couronnes (autant de francs français), imposa-bles, et les demandeurs d'emploi qui refusent le poste qui leur est proposé ne touchent plus l'allocation de chô-mage. L'objectif du gouvernement social-démocrate était ainsi d'« occuper » les jeunes, souvent sans formation, de les sortir de la passivité et de leur faciliter par la même occasion l'accès au marché du travail ordinaire. Ils doivent en outre travailler en équipe, par groupes de trois ou quatre, encadrés par des employés permanents.

L'accueil à la nouvelle loi fut d'abord plutôt critique. « Travail forcé », « emplois idiots », « on nous prend pour des femmes de ménage : les commentaires des intéressés n'étaient pas particulièrement enthousiastes. Les syndicats du secteur public, de leur côté, grinçaient des dents. Ces jeunes n'allaient-ils pas prendre la place des chômeurs de longue durée ? Les collectivités locales n'allaient-elles pas, par exemple, profiter de cette maind'œuvre gratuite pour ne pas rem-placer les employés partant à la retraite? En obtenant finalement un droit de regard sur le type d'emploi offert aux jeunes, et la garantie qu'il s'agissait bien d'« emplois de dépan-nage », les syndicats s'estimèrent rassurés.

A présent, plus de 30 000 Sué-dois, âgés de dix-huit et dix-neuf ans travaillent ainsi à mi-temps. Leur nombre représente un cinquième des chômeurs recensés au mois d'août (3,7% de la population active). Scion le gouvernement, cette loi, après des débuts difficiles, a été un succès indéniable. Les jeunes effectuent toutes sortes de travaux, ils

distribuent le courrier dans les bureaux, donnent un coup de main dans les hôpitaux, vont aider les per-sonnes âgées à domicile, rénovent les bâtiments publics, entretiennent les parcs et installations sportives et font aussi le ménage.

Neuf mois après l'entrée en vigueur de la loi, une première évaluation a été réalisée pour le compte du gouvernement. Les résultats de l'enquête sont loin d'être entière-ment positifs. L'idée de départ était en effet, par ces quatre heures par jour, de favoriser l'accès des je au marché du travail ordinaire. En d'autres termes, ce ne devait être qu'une parenthèse de six mois au maximum. Or, on s'aperçoit que, une fois employés dans les communes, les intéressés ne font guère d'efforts pour chercher un travail fixe dans le secteur public ou privé-Autre enseignement : les agences pour l'emploi ont choisi la solution de facilité. Au lieu d'essayer en promier lieu de fournir un travail stable aux jeunes chômeurs, elles canalisent ceux-ci presque automatiquement vers les communes et les conseils régionaux.

Selon l'opposition, la loi pour les jeunes, qui avait d'ailleurs été approuvée par une large majorité au Parlement, permet an gouvernement de gauche d'enjoliver les statistiques. Le fait est qu'officiellement il n'y a plus en Suède aujourd'hui de chômeurs de moins de vingt ans, puisque les établissements scolaires sont obligés de garantir un emploi largement subventionné par l'État on une formation aux seize-dix-sept ans. Mais certains se demandent si toutes ces mesures ne contribuent pas à créer une catégorie B de travailleurs, de plus en plus nombréuse se sentant pris en charge et à la charge de l'Etat. On parle déjà d'étendre la formule des quatre heures de travail par jour aux jeunes de moins de vingt-quatre ans.

ALAIN DEBOVE.

# mes chômeurs nementales

80 000 à 150 000. Un protocole sera sintiles deux ministeres (défense nationale : afun que ces jeunes se voiem délivrer le de prazique professionnelle et puiss **de pr**auque prostage de qualific d'aide à l'initiative des leunes ideas a, a fait remarquer M. Dele date de 1 million de francs par départ

Pour terminer, le ministre du l'avel : des mesures de portes plus gene com notamment a la formation co adultes. Un programme d'u actions spe sur dix ans sera elabore pour les ous Lises (OS) et sera destine à encourage unité deble effort » de formation du monde un la Centre mondel de l'internation du monde un francais. Le Centre mondial de l'informer vorisers l'initiation aux nouvelles p dans le Centre de formation de l'autor en juin dernier a Aulnay-sous-Bois.

Enfin. M. Dalebarre a évoqué la Position. Entin. M. Delegant of Surveyor & Posts. is fonction publique et aux agents des de wites territoriales pour que ceux-ci pussent se desirent, creer leur propre entreprise.

- en il s'adressan an

erindnem ferent.

soin de l'appui de tout le monde a de merite d'exister . Il je to the property of the concept of th

nus les efforts sont metse l'attentione de la privaempion a poursulve in car ese fiend que eren de trois chêmeurs de me test le chômage, « ce cur» : Nogration en ummbie ... Gana . il faut se sage . Reportation our English du on reissant come en contro de leur chome in montro de leur chome in between the first course to at the state opened to Medites and passed a source of a second sea passed for the self-isable pay the last another substituting re-

a crist

# SOU-

noitetc

# sera

terzné-

Car gouverren .... et ... NEED - W SE SEPTEMBER US. - ": 2 " )" superficie reur faire pour ... recent de l'appeu de cour le a separate of Facility of the control of the symbols me er plan a des desarrantes - 1 for in Eurolius

#### **St à créer** 500 emplois à Top

fre correspondant inematication, ameritan et aufer auferingt ber

Plates use, affirmerini, for ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಥೆ ಕಡಡಿಕಿಕುಗಳುಗಳು ೧೯೭೭ grandl à litter dum l'une H. SCIERCETTER, I. C. L. muche de mare de lours ul guerrait sinu aliiti an teati perior d'antie their possibilità à district e. Mass. poer his, il n'est ke attockte un at de nineumitation . au ij la domina pobale du lement to degrade propose pur contre de. nements i topas de musiine dispense de culement pour in enlarts, transfer.

is deter des legements -

- fa - : "r modifie, en s. and the second s ... erraient propert. ...- ...- m. menum de fonce.

マコンマン 12 mai 1巻き

. Saturant relegant - - , . No cansierrest then a er der ib ibnom et -La res temas par l'epposes ALEXIS BODDE

total Comen us com

्रे के विश्वास्त्रीय विश्वास्त्रीय विश्वास्त्रीय विश्वास्त्रीय विश्वास्त्रीय विश्वास्त्रीय विश्वास्त्रीय विश्व

Suide : « dépannage ? à mi-temps # 30 000 chômeurs de dix-huit et dix-neil

De notre correspondant autricaes le contie et

m - En Suede Paders abbiger, to comment !" A BESTERNA SERVICE LATER. W- JEBINET, C'ASSLUTE: 2.1 more again de des had to FIGHTIN BEGINS AS COLUMN a telepropulation com Time I in accordan france francisco, informa-Sempedeats d'emple, des PURE OF YOUR PARTY. pour l'adocuter de site pacted the productive man margate eta : 2.55: en, des generales d'Augent A Mar faction for the was factor as municipal where Is Green at willian and with the man the use with the angular

tion between 'A 100 No. 27 . 14 25 61 me der femmer be the Company Called Co. sum La satura which is your clie, part Bents Cos cune Berteland . . 196 in Famuel Co. Committee de les was se pas est fall ettert of and her a time sterrage. was a getama au b BE - CALLED SO LEGAL

100 S-5 منته كالمصاحبين مع TOTAL TOTAL able Les Avents with the little is

Chaque semaine, sans banquier, sans agent de change, sans actions, (et sans argent), gagnez 100.000F avec la Bourse.



Le 27 Septembre Magazine-Hebdo lance le Bourselo : un jeu boursier pour mieux connaître les sociétés les plus dynamiques ainsi que la Bourse et ses mécanismes. Au Bourselo, il y a 125.000 F en jeu chaque semaine. Pour emporter le Bourselo, soit 100.000 F, il suffit de trouver parmi les 165 sociétés françaises cotées au réglement mensuel de la Bourse de Paris, les dix plus fortes progressions de la semaine à venir. Les dix concurrents qui auront trouvé les réponses les plus approchantes, se partageront les 25.000 P suivants. Vous trouverez, le réglement détaillé du Bourselo et le bulletin de participation dans Magazine-Hebdo, chaque

LE BOURSELO, LE GRAND JEU BOURSIER DE MAGAZINE HEBDO.

#### LA SITUATION CHEZ RENAULT

#### La tension reste vive à Douai et à Sandouville

La situation dans les usines de la régie Renault raissait, selon la direction, moins tendue le 27 septembre au matin que la veille. On n'observait pas de débrayages ce jeudi à Billancourt, à Cléon (où m ing a en lieu) et à Flins. En revanche, à Pusine de Douai, la direction affirmait que « le mouvement a tendance à se durcir », avec un niveau de production de 60 %. A Sandouville, la tension est encore vive.

Dans la mit, les portes d'accès à l'usine out été loquées pendant deux benres. Jeudi, l'arrivée des quipes du matin a été perturbée par des grévistes qui équipes du mateu à cue per un une peu voie de la route avaient disposé leurs voitures en travers de la route d'accès à l'usine. Le travail n'a repris que partiellement, et on comptait un millier de grévistes, soit noins que la veille. L'usine de Cléon sera fermée du 22 décembre au 2 janvier - avec fin octobre cinq jours de chômage technique, - celle de Donai le sera du 24 décembre au 2 janvier, après trois jours d chômage du 29 au 31 octobre.

Le 26 septembre, ciuq grandes usines de la régie Renault out comm des débrayages ou des grèves. A Billancourt (17 000 salariés), la direction a recensé 2 000 grévistes le matin et 1 200 l'après-midi. A Flins, la grève a été faiblement suivie : 200 le matin ès-midi. A Cléon, le monvement a été suivi par 2 500 salariés sur 7 000 selon la CGT et à 25 % selon la direction. A Donai, les débrayages out été suivis par 300 salariés le matin et 350 l'après-midi, selon la direction. A Sandouville, où la production de la R25 est assurée à 50 %, la direction a fait retirer les grilles des portes de l'usine pour que les gréviste êcher la sortie des ouvriers, comme ne puissent empêcher la ils l'avaient fait la veille.

#### Harcèlement ou épreuve de force ?

gie Renault – avec une ampleur très inégale suivant les usines – depuis la fin de la grève du Mans commencent à inquiéter le monde politico-social. M. Delebarre, le ministre du travail, s'est déclaré « préoccup le 27 septembre à Europe 1. A Vichy, M. Bergeron s'est appuyé sur ces mouvements pour demander de nouveau une atténuation de la rigueur. An Havre, M. Gattaz a jugé lamentable de sacrifier l'avantage pris par la France dans le secteur automobile pour des problèmes pseudo-politiques e. La direction de la Régie, elle, reste sereine. Chacun s'interroge en fait sur les motiva-tions avouées ou cachées de la CGT : veut-elle l'épreuve de force ?

Cette « rentrée » 1984 ne répond vraiment pas à ce qu'on en attendait. On imaginait que la CGT allait porter le fer chez Citroën avant de lancer une offensive dans la fonction ancer une offensive dans la fonction publique sur les salaires. Or, Citroën, malgré les licenciements, ne s'est pas transformé en « point chaud ». Certains responsables de la CGT reconnaissent même en privé que la centrale, sans se résigner pour autant, a été « battue ». Son

Les débrayages observés à la ré- « cages à rats » de la direction ont réussi à maintenir les licenciés hors de l'usine, tandis que les salariés de l'intérieur n'out pas voulu mettre en peril leur emploi. Candidat à la dé-putation au Maroc, M. Ghazi n'a pu avoir la disponibilité maximale. Bref, la CGT n'a pas mobilisé.

Réussira-t-elle chez Renault ce qu'elle n'a pu mener à bien chez Citroën? Telle est l'interrogation. Pour l'heure, la CGT n'a pas encore « mis le paquet », selon l'expression de M. Krasucki, à la Régie. Reste à savoir si cela résulte d'une volonté de se limiter à des actions de harcèlement ou d'une incapacité à mebiliser. Le problème se pose d'autant plus que la CGT, malgré quelques revers électoranx parfois sévères (mais aussi quelques gains), reste en position de force chez Renault. Aux élections au conseil d'administration, en mars, elle a obtenu 46,6 %. Dans les collèges cuvriers des comités d'établissement, elle a une audience de 56,24 % à Cléon, 58 % à Douai, 51,2 % à Sandouville (en dépit d'une forte baisse, dont FO a été bénéficiaire) et 64,89 % aux élections de délégués du person-nel au premier collège à Billancourt. De plus, dans ce conflit, la CGT « tissu » militant a été fortement at-teint par les licenciements. Les carte unitaire avec la CFDT et

même FO. La coordination a fonc tionné malgré quelques « ratés ».

Tout indique que, dans ce conflit encore éparpillé, la CGT entend tes-ter le gouvernement. Elle compte sur l'ouverture le 4 octobre du Salon de l'auto, qui comcide avec le lancement de la « Supercinq » et une réu-nion avec la direction des délégués syndicaux centraux d'entreprise, pour que Renault accepte des négociations globales. Le risque industriel his paraît trop important pour que la direction ne se résolve pas à négocier. Mais sa cible est indénia-blement l'ensemble de la politique industrielle du gouvernement. L'Humanité ne s'y trompe pas qui af-firme en « une » que « la stratégie industrielle est en cause », et la fédération CGT de la métallurgie, apcelant à l'action dans l'ensemble de la branche, souligne qu'« il s'agit de développer rapidement une activité intense de la CGT sur tous les lieux de travail, afin de créer les conditions d'un mouvement encore plus fort ». La centrale sait que le goument mise sur une faible mobilisation. Elle entend apporter la démonstration contraire en mettant le pouvoir à l'épreuve dans un secteur névralgique. Elle envisage donc un ment la semaine prochaine, aiors que M. Krasucki sera le 1º oc-L'heure de vérité », à Antenne 2. Mais les salariés iront-ils an-delà des actuelles actions de har-

MECHEL NOBLECOURY, 1985. Il est sous-entendu que

#### Le FMI a pratiquement imposé ses vues à l'Argentine

Pour permettre au président Raul Alfonsin de over la face, le FMI se contentera de la lettre d'intention qu'agglatéralement Buenos-Aires avait adressée à M. de Larosière, au mois de juin dernier. Satéralement Buenos-Aires avait

Washington. - Si le Fonds monétaire a pu eofin annoncer cu'il avait conclu un accord de principe avec l'Argentine, les choses sont encore loin d'être définitivement réglées, bien que, maintenant, seul un accident imprévisible puisse empêcher l'Argentine de recevoir, probablement d'ici à la fin de l'année, quelque 1,6 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire. Celui-ci a, en effet, subordonné le déblocage des crédits à la conclusion d'un accord entre Buenos-Aires et les benques internationales créancières. Celles-ci auraient dû recevoir, entre 1982 et 1985, le remboursement de quelque 20 miliards de dettes, sans compter les intérêts, dont 900 millions d'arriérés restant à payer. Un accord avec les grandes banques prendra certainement plusieurs semaines avant d'arriver à son terme. Ensuite, il faudra que celles-ci conveinquent à leur tour les quelque trois cents étaements moyens et petits qui ont

Sur les deux points qui ont iusqu'au demier moment fait obstacle à un accord en bonne et due forme entre les négociateurs du argentin, force est de constater que le FMI est parveou pratiquement à imposer ses vues. En ce qui concerne le peso, il est dit dans le mémorandum d'entente que « le gouvernement a l'intention d'ajuster le taux de change autent qu'il est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le programme en matière de balance des paiements ». Au minimum, le țaux de change pera ajusté à l'évolution des prix par rapport aux prix mondiaux. Le déficit global des comptes avec l'extérieur, qui était de 2,5 miliards de dollars en 1983, devrait être ramené à 2,3 milliards de dollars en 1984, et à 1,8 milliard en

L'accord de principe amoncé le 25 septembre qualifié de mémorandem d'entente, qui définit les par le FMI et l'Argentine met fin a une longue que-grandes lignes d'un programme de redressement.

Quoi qu'en ait pu dire le ministre argentin de Péconomie, M. Bernardo Grinspun, on retrouve dans le texte en question toutes les conditions essentielles et générales imposées par le Fonds monétaire à un

De notre envoyé spécial l'Argentine devra emprunter auprès des banques créancières plusieurs militards de dollars d'argent frais, non seulement pour financer le solde négatif en question, mais aussi pour payer les arriérés d'intérêts et reconstituer des réserves de change

En ce qui concerne le pouvoir d'achat, le mémorandum reste étonnamment discret. Le gouvernement étant donné le taux d'inflation très élevé, continuera à fixer par décret les austaments de salaires pour les secteurs public et privé, et cela sur une base mensuelle « en prosédant de temps en temps à des rattracages pernetiant d'assurer une certaine préoccupation est de faire en sorte que le brutal coup de frein à la demande nominale, consécutif à la diminution du déficit budgétaire, ne se traduise pas per une chute de l'activité économique et de l'emploi. fait crédit à l'Argentine de par le Quant aux prix, ils continueront d'être contrôlés, mais le mémoran-dum d'entente fait état de l'intention du gouvernement de faire en sorte que le contrôle des prix n'empêche ni les investissements ni même la croissance économique. Autrement dit la capacité bénéficiaire des entreprise devra être préservée autant ou'il sera possible. Les salaires seront négoci-

#### Réduire l'inflation

d'inflation (625 % sur douze mois à la fin de juillet et plus de 1 000 % au rythme annuel sur la base des derniers résultats mensuels) à quelque 300 % à la fin de septembre 1985. Pour y parvenir, le gouvernement s'engage avent tout à réduire le déficit du secteur public, qui devrait être ramené de 8,1 % du produit national

tre de 1983) à 5,4 % en 1985. Ca résultat devrait être notamment. obtenu par une diminution des: dépenses publiques, qui passeraient: de 33,9 % en 1983 à 32,9 % en

Les subventions au secteur publicseraient de même très sensiblement diminuées, diminution qui est également évaluée en pourcentage du produit national brut.

Cette méthode d'évaluation sou lève de sérieux doutes. Dans un pays rythme aussi rapide, est-il possible d'établir à une décimale près. d'abord le montant même du produit national, ensuité les pourcentages par rapport à ce produit des différentes grandeurs dont il vient d'êtra question? Dans le discours qu'il avait prononcé devant l'assemblée générale du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, le ministre argen-tin de l'économie, M. Bernardo Grina-pun avait notamment déclaré : « La reconnaissance du caractère global n'implique pas qu'on cherche à appliquer une seule et même formule de rééchelonnement à tous les pays débiteurs. En revanche elle signifie qu'il existe une coresponsabilité de toutes les parties en cause. » M. Grinspun s'est félicité publique ment de l'initiative « prise par les Etats-Unis > d'organiser au sein du Comité intérimaire et du Comité de développement un dialogue sur la dette à l'occasion de la réunion de ces deux organismes au mois d'avril "^ prochain. Mais un dialogue, a dit qu'un premier pas, et il convient de le compléter par un dialogue politique direct entre, d'une part, les gouvernements des pays créditeurs et, de l'autre, les gouve débiteurs, comme l'ont proposé les pays du groupe de Cartagène.

PAUL FABRA. ""

#### La Régie va investir 100 millions de francs dans les céramiques à Tarbes

De notre correspondant

LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

TAUX DES EUROMONNAJES

SE-U..... 10 13/16 11 10 7/8 11 1/4 11 1/16 11 7/16 11 3/8 11 3/4 10M ... 5 1/2 5 7/8 5 5/16 5 11/16 5 3/8 5 3/4 5 7/8 6 1/8 Finds... 5 1/2 6 5 7/8 6 1/4 6 1/4 6 3/8 6 1/4 6 5/8 F.R.(180)... 10 1/2 11 1/2 11 1/8 11 7/8 11 1/8 11 7/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8 11 1/8

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

15

Tarbes. - Le préfet commissaire de la République des Hautes-Pyrénées, M. Christian Blanc, et M. Hubert Peyrou, sénateur MRG et président du conseil général de ce département, ont rendu officielle le 26 septembre la nouvelle d'une implantation du groupe Renault dans la deuxième ville de Midi-Pyrénées. Renault, ont-ils précisé, finalise actuellement un proiet de création d'une société de céramiones mécano-thermiques à Tarbes. Ces céramiques mécano-thermiques constituent une profonde révolution dans la conception des produits mécaniques (notamment, ses moteurs d'une technologie nouvelle devraient prendre progressivement une place importante dans l'industrie de

9.3015

1,8584 3,7973

3,8683 2,7193 15,1688 3,7184 4,9175 11,5618

2,7214 + 15,1786 3,7218 + 4,9243 -11,5748 +

SE-U.

Yen (190) .

Florin F.B. (199)

l'automobile et des poids lourds) ». La société que Renault se propose de créer réunira des sociétés françaises et étrangères jouant un rôle significatif dans le domaine de ces nouveaux matériaux et de leur future application.

L'investissement projeté est de l'ordre d'une centaine de millions de francs et les effectifs seraient, à terme, de l'ordre de cent cinquante à deux cent personnes, dont cinquante techniciens en provenance du dépar-tement de recherche et de dévelopent de la société Ceraver de Tarbes. La mise en chantier de l'usine devrait s'effectuer dès le dé-

DEUX MOIS

3,0708 + 139 + 148 + 288 + 391 + 727 + 773 2,7214 + 112 + 118 + 225 + 235 + 579 + 618 15,1736 0 + 54 + 26 + 116 + 15 + 383 3,7218 + 187 + 280 + 392 + 412 + 1625 + 1667 4,9243 - 297 - 190 - 417 - 386 - 1232 - 1145 11,5748 + 28 + 59 + 65 + 124 + 59 + 236

-. 28 - 98

Rep. + ou dép. - Rep. + ou dép. -

- 99 - 459 + 321 + 811

G. D.

SIX MOIS

#### **AFFAIRES**

#### Un échec de l'Europe industrielle

(Suite de la première page.)

On sait, en effet, qu'IBM souhaite participer à la modernisation des réseaux de télématique italiens (transferts de données informatiques, transferts de fonds, etc.), comme le numéro un de l'informatique mondiale va le faire en Grande-Bretagne au travers d'un accord signé fin juillet 1984 avec British Telecom (le Monde du 1= août). Enfin, dans le domaine des composants, activité centrale de toute

#### SACILOR PRÉSENTE SON PLAN ACIER

Sacilor a présenté, le 26 septembre, les grandes lignes de son plan industriel destiné à recouvrer son équilibre financier en 1987. Le groupe vise une mutation vers la filière électrique de la totalité des produits longs courants, avec des constructions d'aciérie électrique à Longwy et à Neuves-Maisons, Imé-tal, la filiale à majorité Sacilor qui regroupe la production d'aciers longs d'Usinor et Sacilor, coulera, en 1987, 40 % de son acier avec cette technique, contre 15 % actuel-lement. Le site de Gandrange, avec son aciérie de conversion, est conservé (ce qui n'était pas sûr après la décision gouvernementale du 29 mars dernier). Il sera spécialisé sur les produits longs haut de gamme. La fermeture du train à fil de Rombas, décidée le 29 mars, interviendra à la fin de 1985. Le train à fers marchands sera, lui reconverti pour produire du fil.

An total. Imétal qui compte 24 000 salariés, devra supprimer 10 100 emplois d'ici à la fin 1987, dont 9 400 en Lorraine. Les investis sements sur la période 1985-1987 se montent à 3 milliards de francs. La direction table sur un résultat d'exploitation de 11 à 12 % de son chiffre d'affaires en 1987.

Ce plan doit être négocié avec les syndicats et les pouvoirs publics pendant le mois d'octobre avant appro-bation définitive.

l'électronique, IBM va se fournir, pour une grande quantité de ses «puces», auprès de SGT-Ates, autre filiale de la STET. Les détails de ce triple accord devraient être donnés en Italie ce jeudi 27 septemsuffisent à convaincre de son ampleur considérable pour l'Italie et pour l'Europe.

La péninsule est le premier pays du Vieux Continent aujourd'hui - partagé > entre IBM et ATT. L'industrie italienne doit sans doute es tirer « profit » par un accrois ment de ses ventes et de ses emplois. Il n'en reste pas moins que nom-breux (et en premier lieu les syndicats italiens et le PCI) seront ceux qui considéreront en Europe qu'il s'agit d'un abandon de l'indépendance technologique de ce pays et d'une «trahison», an moment où l'on cherche désespérément à resserrer les rangs face à l'offensive américaine. La difficulté rencontrée dans la constitution de l'Europe de l'électronique tient au fait que celui qui «trahit» est avantagé puisque IBM et ATT lui offre des «concessions» immédiates et séduisantes. Les lis-liens auront d'ailleurs beau jeu de dire que le groupe néerlandais Phi-lips (avec ATT) et les Anglais (avec IBM) ont signé les pre L'Europe est bel et bien déchirée.

La France n'est pas exempte de reproches, et même loin de là. C'est en acceptant la revente de 30 % des actions d'Olivetti (1) détenues par

 Olivetti cherche à contrôler ure. - M. Carlo de Benedetti, président du groupe italien Olivetti, vient d'acquérir au moins 10 % d'Italmobiliare. Cela pourrait laisser présager une prise de contrôle du groupe, M. de Benedetti ayant déjà acquis, par l'intermé-diaire de diverses sociétés, une part non négligeable du capital d'Italmobiliare, au cours des derniers mois.
Après la mort de son président,
M. Carlo Pesenti, le groupe Italmobiliare semble arrivé à un point crucial de son évolution. la France, au président de cette société italienne, M. de Benedetti, que M. Fabius, alors ministre de l'industrie, a en quelque sorte enclenché le mécanisme. Ces actions ont, en effet, été revendues à ATT, et la STET, concurrent d'Olivetti, a voulu chercher un contrepoids du côté d'IBM. M. Pebereau, PDG de la CGE, ne s'était pas entendu avec M. de Benedetti et avait convaince M. Fabius... qui aujourd'hui s'en mord, paraît-il, les doigts.

Voilà des mois aussi que M. Pistorio, PDG de SGS-Ates, cherchait un accord avec Thomson. Il a essuyé un refus de M. Gomez, le PDG du groupe français. Chacun donc est responsable de ce qui apparaît comme une désagrégation en chaîne de l'Europe. Il convient d'en prendre acte, en France et en RFA, les deux sculs pays d'où peut venir aujourd'hui une réaction notable. A la condition de faire vite au plus hant sommet. Un grave sujet pour la

coopération franco-allemande. ÉRIC LE BOUCHER.

(1) Elles avaient été acquises par aint-Gobain en 1979 et étaient entre

 IRM va racheser 100 % de la ociété américaine Roba. — IBM, qui ossède 23 % de la société américaine pécialisée dans les télécommunications, va en prendre 100 %. Le numéro un de l'informatique mondiale paiera cette acquisition de 1,26 milliard de dollars en obligations convertibles. Il s'agit de la plus importante opération menée par IBM en termes financiers.

Avec Rohn, IBM va conforter ses positions dans le domaine des télécom-munications — face à l'autre géant amé-ricain ATT, — où la compagnie dispose déjà de 60 % des actions de Satellie Bronnes Sustem Business System, une compagnie de transmission par satellite. La décision d'IBM marque un regain d'agressivité dans ce secteur. La compagnie avait en effet annoncé auparavant que sa participation dans Roim ne devrait pas dépasser 30 %.

#### AGRICULTURE --

22 au 26 octobre. - Le Fonds international pour le développement de l'agriculture (FIDA) se tiendra du 22 au 26 octobre prochain à Paris. Fondé en 1977, le FIDA est responsable da financement de plus de cent cinquante projets dans quatrevingt-trois pays en développement, réunir les ressources nécessaires. Un nouveau président sera élu le 26 octobre pour succéder à M. Abdelmuhsin Al Sudeary (Arabic saondite), qui préside le fonds depuis 1977 (réclu jusqu'en 1983). M. François Mitterrand ouvrira les travaux du FIDA, et le président argentin Raul Alfonsin interviendra le 23 octobre.

 Les menaces sur les exports tions de via aux États-Unis. — Les exportateurs français de vin s'alar-; ment des projets américains qui conduiraient à restreindre les importations en provenance d'Europe. M. Pierre Bouffard, président de la Fédération du commerce d'exportation des vins et spiritueux de France, a rencontré à ce sujet jeudi 27 un re-présentant de l'administration américaine. Les ventes françaises de vin en direction des États-Unis, qui sont le premier débouché français de ce secteur, ont représenté 2.24 milliards de francs en 1983. Par ail-leurs, le Comité des organisations ionnelles agricoles, le COPA. a aussi vivement réagi à ce projet de loi américain qui autoriserait l'impo-sition de droits compensateurs sur les importations de vin, et a de-mandé aux autorités de la CEE de dénoncer « ces dispositions protectionnistes (...) contraires au sys-tème d'échanges établi par le GATT ».

 Un prêt complémentaire « en-treprise » réservé aux agriculteurs.

Les agriculteurs qui souhaitent creer ou reprendre une exploitation vont pouvoir bénéficier d'un prêt complémentaire à celui du LEE (livret d'épargne entreprise), qui sera bonifié par le Crédit agricole. Le dispositif a été adopté le 21 septem-bre par la «banque verte».

1:

• dossier : en direct de la Silicon Valley, le rôle de l'informatique dans le management des entreprises la micro-informatique française a-t-elle un avenir ?

c'est dans

numéro de septembre spécimen gracuit sur demand RESSOURCES informatiques, place du Colonel Fabies,

75491 PARIS - CEDEX 10 td. : 240 22 01 NOM: Societé :

VIDe

Prénou :



eyrowitz

**YESSAINTAURENT** 

Christian

LES COLLECTIONS DE LUNETTES mu/ť .de Dior (artier

MEYROWITZ OPTICIEN, L'AUTRE FAÇON DE VOIR 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS, TEL 26140.67



# ÉNERGIE FAITS ET CHIFFRES

# imposé ses vues à l'Argentine

qualifié de mémorandum d'entente, qui défini le grandes lignes d'un programme de redressement Quoi qu'en ait pu dire le ministre appent à qu'en an par de les conditions le texte en question toutes les conditions eneme et générales imposées par le Fonds monétair i

#### TE STYCYÉ SDÉCIA!

daves empruritor auprès se criancières plusieurs a dollars d'argent frais. ant nour financer le solde Bioth, mais aussi pour acrièrés d'interets et

ni concerne le pouvoir namorandum rasta éton-SCIEL LA COUVERNEMENT. teux d'infletion très ware a finar par decret area de seleitas pour les the et prive, et cela sur 4 MT procedant turne à des raturapages **FINALITY** une certaine ine salaires réels ». La in sez de faire en sorte ial coup de frein à la **Main, comhicultif à** la m deficit budgetære, ne **jink pë**r una chuta da **NOTINGUE OF SE PERSON** gris, its continuerons Min. mas le mémoranin that ever de l'entension smart de feire en sorte **Na disk b**rus ti empektive tu -25°C & SPERMEN PRESENTE when Agreement do is **Missaine des entrectises** MOTIVAR BUILDING CO. 12 SEES **esterna sa**rant sáccosis IS ELECTION OF SELECTION OF

#### aire l'inflation

agt die fådwer in laux 25 % aut doube mos à er plus on 1 000 % sc ef mer im beste det ders manusiul à qualque in de septembre 1985 MANY. ME GOVERNMENTS re would & rickure in ciefpublic du Gavrait ètre 1 & de product national

brut (contre 16 % au denier bus tre de 1983! à 5.4 % en 1984 t resultat devrait être notate obtenu par une diminuta dépenses publiques, qui passes de 23.9 % en 1983 à 329 % a

Les surventions au secter Me Seraient de même très seraient diminuted ou is as ment evaluée en pourcentage du pt dust national brut.

Cette methode d'évalueun n leve de séneux doutes. Dans un let cu la monnaie se dépréce à s CALL IS STREET LEDING CO. 10 G'etatir a une décimale pre d'apord le montant même du jognational ensuite les pources bai Labbou a de buogni de la rentes grandeurs dont il vien (b G\_estern ? Dans le discour de avant prononcé devant l'asset generale du Fonds monétaire et les Banque mondiale, le mustre ap-DE SE ECCHOMIE M. Bernardo Co. Pun avait notamment déclaré de reconne ssance du caractère de du problème de l'endentese n . = 2) que pas qu'on cherche i ag Que une seule et même forme reserve enternent à tous les le colo (kurs En revanche elle pp Qui essie une coresponsation Toutes les parties en caus M 3--spun s'est féliché publis ment de l'initiative « pres pre Etars-unis and organiser au say Comitte intermate et du Conés calle opperment un dalogue #; deme à l'occasion de la rémos CEN CEUT CIDBRISTIES BUINDS AF program Mas un delogue in en die le moistre argente is Cultural Converses passing all converses complete: par un dialogue ofis consor entre d'une part, les pas nements des pays crèditeus di

Gênée par l'engorgement persis-tant du marché pétrolier en dépit de l'approche de l'hiver et d'une reprise des consommations prévue pour la fin de l'année, l'OPEP devrait maintenir inchangé le système adopté en mars 1983. Le comité de surveillance de l'OPEP, qui réunissait à Vienne, mercredi 26 septembre, les quatre ministres du pétrole des Emirats arabes unis, de l'Algérie, de l'Indonésie et du Venezuela, a en effet décidé, au vu de l'évolution du marché, de ne pas convoquer de conférence extraordinaire à la fin du mois d'octobre, comme cela avait été annoncé en juillet au terme de la conférence ordinaire de l'organisation de Vienne. Ils ont également recommandé le maintien du statu commande le firminen du Frank quo: prix de référence inchangé à 29 dollars par baril pour l'arabian light, plafond de production fixé à 17,5 millions de barils par jour (1) et quotas déterminés pays par pays.

Contrairement aux espoirs exprimés en iuillet, la demande n'a pas montré jusqu'ici de signes évidents de reprise, et l'OPEP a dû, pour contenir un nouvel effondrement des prix amorcé à la fin de juillet, abaisser sa production en dessous du plafond officiel. Selon M. Oteiba, mimistre des Emirats arabes unis et président du comité de surveillance, a production de l'OPEP n'atteindrait actuellement que 16,5 millions de barils par jour, soit un million de barils par jour de moins que le plafond. Les estimations du président du comité de surveillance laissent néanmoins prévoir une reprise au quatrième trimestre, qui porterait la demande adressée à l'OPEP à 18,8-

19 millions de barils par jour. Les quatre ministres réunis à Vienne ont cependant choisi la prudence, redoutant que la convocation

• Un « Forum des décideurs de l'avenir », organisé par le Comité du rayonnement français (11, rue Nicolo, 75116 Paris), se tiendra le 18 octobre 1984 à la Maison de la chimie, 28, rue Saint-Dominique. 75007 Paris, à partir de 9 heures. Un dialogue sera ouvert entre les élèves des grandes écoles de l'enseignement supérieur et des personna-lités « témoins de l'époque actuelle ». Deux thèmes sont prévus : « La plate-forme de l'avenir » et « L'avenir de l'entreprise ». limite des places disponibles.

#### prématurée d'une conférence en octobre pour répartir cette demande supplémentaire ne ravive les que relles au sein de l'OPEP pour la répartition des quotes de production odnisant un effet psychologique

désastroux sur le marché. « li ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué », a déclaré M. Nabi, ministre algérien de l'éner gie, en expliquant que le marché pétrolier mondisl ne sera véritable ment amélioré que lorsque les prix sur le marché au jour le jour seront remontés au dessus des prix offi-ciels, ce qui est loin d'être encore le cas onisone les cours des bruts au jour le jour se situent, actuellement à 1 dollar en dessous de leurs prix officiels, en moyenne. Dans une interview accordée au

Wall Street Journal, M. Al Maghour, ministre libyen du pétrole et président de l'OPEP, se montre plus pessimiste, estimant que la bataille pour le maintien des prix actuels du pétrole est loin d'être terminée. Il explique que l'organisation a décidé d'adopter une stratégie de « profil bas », estimant que les conférences officielles « n'encouragent que les pressions exercées par l'attention des médias et par les anticipations du marché, et [ont] des résultats négatifs ». Selon M. Al Maghour, l'OPEP devrait donc intensisier les contacts diplomatiques directs entre pays membres et non membres amorcés depuis juillet, et raréfier la tenue de conférences officielles.

(1) I million de barils par jour équi vant à 50 millions de tonnes par an.

#### ETRANGER

#### EXCÉDENT COMMERCIAL DE LA RFA: 3,8 MILLIARDS DE DM EN AOUT

Le commerce extérieur de la RFA a été excédentaire de 3,8 mil-liards de deutschemarks en août (soit 11.7 milliards de francs) contre 2,5 milliards de deutschemarks en août 1983 (7,7 milliards de francs). En huit mois, l'excédent commercial allemand atteint 26.8 milliards de deutschemarks (82,3 milliards de francs). Sur la est de 17 milliards de francs

#### L'OPEP maintient le « statu quo » | Le président de la filiale française BP critique la politique énergétique

M. Jacqz, président de la Société française des pétroles BP, a vive-ment critiqué, mercredi 26 septembre, la politique énergétique du gouremement français, notamme dernières mesures adoptées dans le cadre du budget de 1985. La contrifrancs prélevée sur les bénéfices des compagnies produisant en France, dont le chiffre d'affaires est sunérieur à 100 millions de francs (en 1985), est, a-t-il dit, unc *- mesun* incompréhensible » (...) « Taxer les sociétés qui recherchent du pétrole en France a un effet psychologique négatif. Cela ne rapportera pas ind-chose à l'Etat et surtout 80% des sommes prélevées le seront sur Elf, groupe public, ce qui revient à transfèrer des sonds d'une caisse publique à une autre ». Ce prélèvement de 12% sur les bénéfices ne devrait toucher en esset que Els et Esso qui assurent la quasi totalité de la production nationale d'hydrocar-

EST CRÉÉ A MARSEILLE Dénonçant la non application par Sur la base d'un rapport de les pouvoirs publics de la formule automatique de calcul des prix pé-M. Arrighi de Casanova, membre du Conseil économique et social, troliers, telle qu'elle avait été conçue à l'origine, M. Jacqz a estimé que vient d'être créé, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'indusles sociétés françaises, en matière de trie de Marseille, un Institut de développement. Les chambres de comfixation des prix « sons revenues à un système qui comporte énormémerce de Paris, Versailles, Nice, ment d'arbitraire » et s'est prononcé Le Havre, se sont associées à cette pour une liberté complète des prix : entreprise qui a pour but : Si la formule devait continuer à de former des cadres économine pas être appliquée, entre un sys-tème de liberté et un système ques ou administratifs accomplissant un temps de carrière en Afrique soumis à l'arbitraire du gouverneou d'offrir aux cadres africains en rapport avec des milieux économiment, nous préférerions la liberté », a-t-il déclaré, en estimant que le ques français des compléments de mauvais fonctionnement de la forformation: mule actuelle était pour une bonne

 d'étudier les problèmes du développement. En liaison avec des partie responsable des résultats « cotastrophiques » enregistrés par BP centres de recherche, des confrontations seront organisées entre spécia-listes scientifiques, économiques, en France au premier semestre : 219 millions de francs de pertes culturels, chefs d'entreprise, responcomptables et une marge brute d'autofinancement négative de 136 milsables politiques et administratifs. Plusieurs thèmes ont déjà été relions de francs. tenus : développement rural, crois-Soulignant le changement d'attisance urbaine en Afrique, création tude récent des pouvoirs publics à de petites et movembes entreprises.

l'égard de l'industrie pétrolière, qui s'est traduit par un fort relèvement des prix et de la taxation sur les produits pétroliers afin de réduire la consommation, alors que, auparavant, le gouvernement s'opposait contenir l'inflation, le président de seille.

la SFBP a souligné le risque de la

poursuite d'une telle politique. - Si le gouvernement veut réduire la

consommation, cela ne peut porter

que sur les produits lourds (fuel),

ce qui va à nouveau déséquilibrer l'industrie pétrolière. Comme il est

impensable que celle-ci investisse

dans la conversion profonde, l'in-

dustrie importera l'essence qu'elle

ne peut pas produire ou vendra sur un marché très dégradé les produits

confirmé que l'Union soviétique.

dont sa société est cliente, avait an-

de 25 cents par baril du prix de son

brut, portant celui-ci à 28 dollars

UN INSTITUT

DU DÉVELOPPEMENT

L'Institut a la forme juridique

d'une association de la loi de 1901.

La délégation générale est placée

sous la direction de M. Gérard de

Belsunce, directeur des relations in-

ternationales de la Chambre de

par baril à compter du 1 = octobre.

Le président de la SFBP a enfin

lourds qu'elle produira (...). •

noncé officiellement un relè-

Affaires

 Plusieurs sociétés étrangères déposent des offres de reprise de la livision Batignolles de Creusot-Loire. - L'usine de Nantes de Creusot-Loire (neuf cents personnes) fabrique à la fois des aéroréfrigérants et des matériels d'impri-merie principalement destinés à exportation (75 % de la production). Le groupe ouest-allemand GEA a proposé de reprendre les aéroréfrigérants (trois cents personnes). Les échangeurs de chaleur auraient recu une offre de la firme eroupe américain Gauss devrait procoser prochainement de reprendre les matériels d'imprimerie.

#### Marché commun

Chine. - La Chine et la Communauté économique européenne (CEE) ont paraphé, le mercredi 26 septembre, un texte renouvelant pour cinq ans l'accord de coopération signé en 1978, a annoncé l'agence Chine nouvelle. Le nouvel accord, signé par le ministre chinois du commerce extérieur, Mme Chen Muhua, et par le vice-président de la Commission des communautés. M. Wilhelm Haferkampf, ouvre de nouveaux domaines à la coopération sino-européenne, notamment en matière de sociétés mixtes, d'échange d'informations économiques, d'assistance technique et de facilités en matière d'investissements.  $\rightarrow (AFP.)$ 

· Accord entre la CEE et la

#### Transports

 Baisse de 19 % des tarifs aériens entre Paris et Genève. - Les compagnies aériennes Air France et Swissair baisseront d'environ 19 % leurs tarifs de fin de semaine les moins élevés entre Paris et Genève. à partir du 1e novembre, pour résister à la concurrence du train à grande vitesse (504 francs allerretour en seconde classe), elles proposeront l'aller-retour réalisé pendant les week-ends au prix de 650 F au lieu de 805 F actuellement.

Toulouse-Andorre par hélicoptère. – Deux liaisons quotidiennes par hélicoptère entre Toulouse et Andorre seront mises en service par la compagnie Air Andorra au cours de la première quinzaine d'octobre. Le vol durera trente minutes et reliera l'aéroport de Toulouse-Blagnac 1 à la terrasse d'Andorre-la-Vieille,

#### Social

• Fonction publique : FO et la CGT envisagent des grèves. — M. André Giauque, secrétaire général de la fédération FO des for naires, a de nouveau exigé, le 26 septembre devant la presse, une politique d'indexation des salaires et s'est opposé aux diminutions d'effec-tifs prévues dans la fonction publique par le budget 1985. M. Giauque a assirmé que FO aborderait ces négociations - dans un esprit offensif - et proposerait des action « grève de longue durée avec les au-tres syndicats si les fonctionnaires n'obtenuient pas le maintien de leur pouvoir d'achat -. D'autre part, la CGT estime dans un communiqué que le gouvernement « s'apprête à prendre des mesures salariales au titre de 1984 bien en deçà de la perte de pouvoir d'achat accumulée depuis le début de l'année». La CGT lance un appel à l'action « forte, massive et unitaire ».

rités confédérales. — Dans notre article . Hacuitex et la Basse-Normandie s'en prennent à la ligne Maire » (le Monde du 27 septembre), quelques lignes ont « sauté » rendant incomplète la position de la fédération Hacuitex. Elle exprime son plein accord avec - les revendications prioritaires actuelles » mais, était-il ajouté, elle prône une stratégie qui « passe par des Initia-tives confédérales d'action sur nos priorités dont la première est bien l'emploi, mais pas en opposition avec la lutte pour les salaires avec relèvement prioritaire des bas salaires. Elle passe aussi par une politique économique cohérente et orga-nisée et non pas laissée au libre jeu du marché et de la concurrence ca-

• Débruyage à l'usine Alsthom-Atlantique de Belfort. — Environ 600 personnes de l'usine Alsthom-Atlantique de Belfort (Territoirede-Belfort), ont débrayé le 26 septembre au matin et manifesté dans l'établissement, pour protester contre le projet qu'aurait la direction de procéder à une réduction d'effectifs. Selon la direction, ce débrayage a été suivi par 564 salariés sur 6 000 présents à l'usine, Cette action avait lieu le jour de la tenue à Paris d'un comité central d'entreprise au cours duquel la direction d'Alsthom devait faire part des meber cet excès de personnel.

#### elle

ste président de cette ene. M. de Benedett: ines alors ministre de a ne detique sorie ATT. Taylor Tays on developed Ces Ministra terrent d'Occertie. 2 Mr. Poborous. PDG de con consciones sera de bit MAR por entends aver ME OF HAME COULTING if he doubte

Minister of the Market of the Minister of the Gemet, & PIXG d. Chaose dusc of de ce dus apparations de sin anx finalista TELEVISION OF COLUMN WAR IN DE LANGIE 推模 糖素FA Mi COLE d'es peut fanit M GREETON MONTHS A to faire vill as ; ... Ch grove sept post 12

MC 15 SOUCHER

COLLECTIONS DE LUNETTES Christian Dior COFFICIEN L'AUTRE FACON DE VOR A CHANGE ME 14"5

#### A GRICULTUR

Lautin es gravemements de p

dealteurs, comme l'ont proper

grant du groupe de Carragène.

 Reunion da FIDA à Pa 22 ac 26 octobre. - Le Fandi. aut le développement FIDAL SE BELL 25 gewore prochain it haras an iet le FIDA me And the fire mean of part and the projets described en difficile b 224. 224 pres dent sera du bis terre pour succeder à M. An Sudery (Anties)

• Les memores sur la ca experiences français de res men des projets aminima

with de dreits com

# JAGUAR VAINQUEUR DU CHAMPIONNAT D'EUROPE '84 DES VOITURES DE TOURISME\*

LE 23 SEPTEMBRE '84, TOM WALKINSHAW, SUR JAGUAR XJS REMPORTE LE TITRE ENVIE DU CHAMPIONNAT DES CONDUCTEURS A ZOLDER EN BELGIQUE.

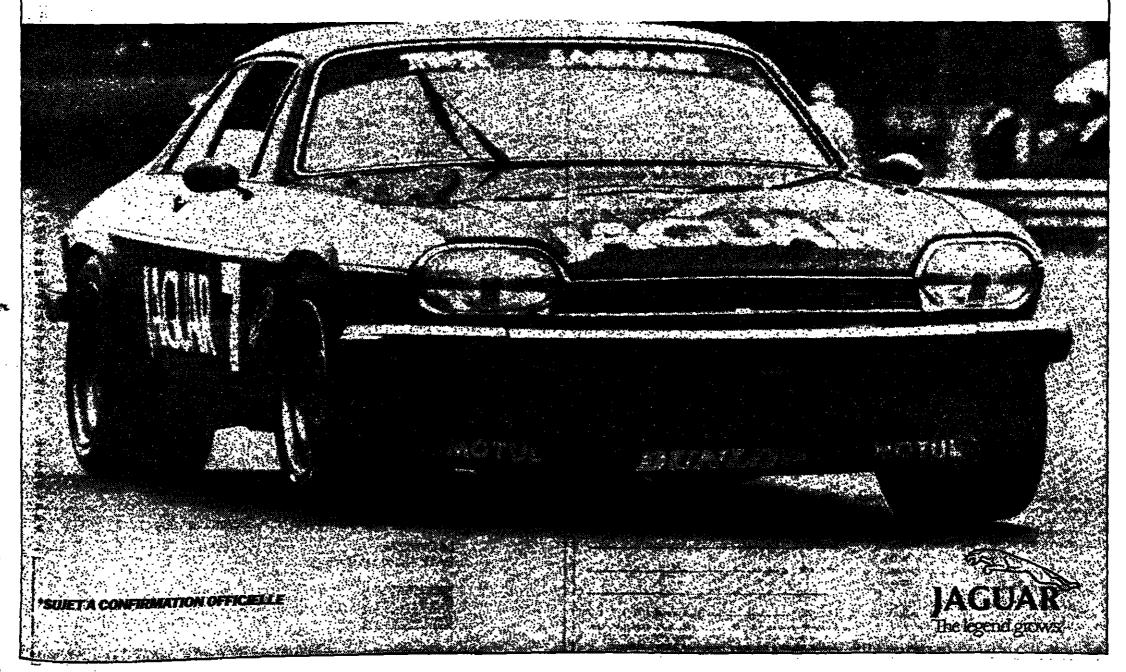

LE CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE DIRIGE UN EMPRUNT DE 65 MILLIONS D'ÉCU POUR LA GENERALITE DE CATALOGNE

M. Claude Jouven vient de si-gner, le 19 septembre 1984, un cré-dit de 65 millions d'ECU en faveur de la Généralité de Catalogne, di-rigé par le Crédit commercial de France conjointement avec Sanwa International Limited La Généralité de Catalogne était représentée par M. Joseph Maria Cullelli Na-dal, ministre de l'économie et des fi-

Ce crédit, d'une durée de dix ans, est le second crédit international et le premier en ECU pour la Généralité de Catalogne. Un groupe de douze banques internationales participe à cette opération derrière le Crédit commercial de France et Senwa International Limited.

duit l'ECU auprès des empresses espagnols en dirigeant le premier crédit libellé en ECU pour Hidroelectrica de Cataluna SA, qui a été signé en décembre 1983. Depuis cial de France a été chef de file dans la plupart des opérations en

COPPERWELD

Le chiffre d'affaires du premier se-mestre 1984 se situe à 243 millions de

dollars, en augmentation de 59 % sur ce-

Le résultat des opérations s'inscrit en profit de 7,4 millions de dollars U.S. contre une perte de 10,8 millions de dol-

lars pour les six premiers mois de l'an-née précédente.

COOKSON

mestre s'élève à 359 millions de livres

sterling, en accroissement de 34 % sur

celui du premier semestre 1983 et le réultat au 30 juin 1984 s'inscrit en profit

Le chiffre d'affaires du premier se

lui du premier semestre 1983.



#### RÉSULTATS DU 1º SEMESTRE 1984 sukat au 30 juin 1984 fait apparaître un profit de 8,4 millions de francs, contre une perte de 163,7 millions de francs au

IMETAL

Le chiffre d'affaires consolidé des sociétés industrielles s'élève, pour le pre-mier semestre 1984, à 5 240 millions de francs, en augmentation à structure comparable d'environ 49 % sur celui du premier semestre 1983. Le résultat consolidé du groupe fait apparaître un profit de 98 millions de francs, contre une perte de 361 millions de francs au premier semestre 1983.

Pour la société Imetal, le résultat du anier semestre s'établit à 25,4 millions de francs contre une perte de 189,8 millions de francs pour la même période de l'année précédente.

#### PENARROYA

L'ensemble consolidé du groupe Pe-narroya enregistre au 30 juin 1984 un profit de 29 millions de francs contre une perte de 202 millions de francs an 30 juin 1983.

Pour la société Penarroya, le chiffre d'affaires s'établit en hausse de 35 % sur celui du premier semestre 1983. Le réde 12,8 millions de livres sterling contre 4,8 millions de livres sterling au 30 juin

Rappelons que c'est le Crédit commercial de France qui a introcette première, le Crédit commer-ECU pour des emprunteurs espa-

des rabriques du nouveau plan comptable).

(En millions de Francs)

Chiffre d'affaires HT consolidé: .....

**12 BONGRAIN SA** 

Le premier semestre de l'exercice 1984 s'est déroulé dans des conditions favorables, puisque le chiffre d'affaires consolidé hors taxes s'est aceru de 14,65

pour cent avec une croissance en volume dans la ligne du tanz de progression de l'exercice précédent, tant sur le marché français que sur les marchés étrangers.

le redressement des affaires déficitaires se poursuit en France (fromageries Tessier

notamment) tandis que les efforts entrepris pour la reconversion de la gamme des produits de la filiale australienne continuent d'affecter significativement

L'ensemble des conditions d'exploitation ainsi que l'évolution du Mix-produits out permis une nouvelle croissance des résultats au 30 juin 1984 puisque l'examen de la situation provisoire consolidée sur les résultats intermédiaires fait ressortir les

éléments suivants (après reclassification des éléments de 1983 pour tenir compte

Le taux de progression de la part du groupe dans ce dernier résultat est du même ordre et s'inscrit dans la prévision pour la période. La société poursuit la réalisation de son important programme d'investissements, notamment en ce qui concerne l'augmentation des capacités tant en France qu'à

1= scm. 1984

2,442

165.2

i= sem\_1983

2.130

142,4

Le lancement des nouveaux produits s'effectue conformément aux prévision

PAIEMENT DU DIVIDENDE

L'assemblée générale des action-naires réunie le 14 juin 1984 a fixé le dividende distribué au titre de l'exercice 1983 à 18 F net par action, soit, compte tenn de l'impôt déjà payé au Trésor (avoir fiscal) de 9 F, un revenu global

Ce dividende sera versé aux 574 000 actions composant le capital de la société après distribution de 1 action gratuite pour 7 en juin 1984.

Le paiement du dividende sera assuré, à partir du 28 septembre 1984, par les établissements financiers suivants : Banque Rivaud, Crédit lyonnais, So-ciété générale, Banque nationale de Paris, Crédit commercial de France, Banque Louis-Dreyfus, Banque indus-



#### UN AGENDA QUI N'EST PAS CELUI DE TOUT LE MONDE

Cet agenda est un instrument de travail entièrement original concu spécialement par le journal le Monde pour ses lecteurs.

Tous ceux qui exercent des responsabilités à différents niveaux dans l'administration, l'industrie, l'enseignement, les professions libérales, la vie politique et associative trouveront dans ces deux agendas (l'agenda de bureau et l'agenda de poche) des collaborateurs indispensables, discrets et informés et, surtout, en tous points conformes à leur style et à leur goût.

#### Première différence : la présentation

C'est la synthèse de la sobriété et du luxe. Sobriété, la couleur (noir ou bordeaux) ; sobriété, pour seul titre vos initiales (si vous le souhaitez); luxe, la couverture en plein cuir d'une seule pièce ; luxe, les tranches dorées...

#### Deuxième différence : la rationalité

Chaque double page de l'agenda du Monde vous donne une vision complète de toutes vos tâches de la semaine, jour par jour, demi-heure par demi-heure; un modèle de rationalité...

#### Troisième différence : la culture

L'agenda du Monde séduira par son originalité œux qui aiment agir mais aussi réfléchir et enrichir leur esprit : chaque jour de la semaine est l'occasion de

Envoi à destination de l'étranger (envoi en recommandé) : agenda de poche : 300 F TTC : agenda semainier : 450 F TTC

rappeler une grande date de l'histoire des quarante dernières années (\*): lancement du premier Spout-nik (4-10-57)... Nixon président (5-11-68)... Mort de Picasso (8-4-73)... Une cartographie particuliè-rement soignée fait de l'agenda du *Monde* un mini-atlas ».

#### Quatrième différence : le service

L'agenda du Monde vous apporte une masse d'informations utiles qui vous éviteront de longues et coûteuses recherches, des centaines d'adresses, de numéros de téléphone, d'informations souvent difficiles à trouver : organisations économiques, politiques ou culturelles, nationales ou internationales, hauts responsables des pouvoirs publics, du gouvernement, du syndicalisme, principales institutions...

#### AGENDA DE BUREAU (220 × 280) AGENDA DE POCHE (185 × 100)

- Couverture amovible de plein cuir noir ou bor deaux d'une seule pièce.
- Renforts de coins en métal doré.
- Tranches dorées à chaud.

EN CADEAU : la personnalisation de vos agendas par l'impression de vos initiales au fer à dorer sur le cuir de la couverture.

ment sur papier libre les initiales et les lieux de livraison respectifs. Veuillez préciser si vous désirez recevour une facture justificative.

#### (\*) dans l'agenda de bureau.

#### L'AGENDA DU MONDE

| }<br> <br> | A retourner sous enveloppe affranchie avec vo                                                                                     | E L'AGENDA DU MONDE<br>tre paiement par chèque bancaire ou postal à :<br>Italiens, 75009 Paris.<br>ÉE AU 15 NOVEMBRE 1984 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Veuillez m'adresser :                                                                                                             | М.                                                                                                                        |
| ١          | l'Agenda semainier du Monde version luxe (couverture plein cuir)  l'Agenda de poche du Monde version luxe (couverture plein cuir) | M <sup>rec</sup>                                                                                                          |
| ĺ          | au prix de 400 F TTC l'unité au prix de 270 T TTC l'unité  Exemplaire (s)  Exemplaire (s)                                         | Prénom                                                                                                                    |
| ĺ          | reliure noire reliure noire                                                                                                       | Société                                                                                                                   |
|            | Exemplaire (s) reliure bordeaux  Exemplaire (s) reliure bordeaux                                                                  | Nº et rue                                                                                                                 |
| Į          | Soitexemplaires Soitexemplaires x 400 FTTC: 1 1 1 F x 270 FTTC: 1 1 1 F                                                           |                                                                                                                           |
| į          | GRAVURE DES INITIALES GRATUITE<br>Veuillez graver sur mon exemplaire de l'agenda du <i>Monde</i>                                  | Localité Code postal                                                                                                      |
| 1          | (semainier/poche) les initiales suivantes ! ! ! ! !                                                                               | En ros de nummande de alusieur, apendas, merci d'indiauer claire-                                                         |

#### PUBLICATION DES COMPTES DE L'ACTION INTERNATIONALE CONTRE LA FAIM (Association loi 1901)

Les lecteurs du *Monde* unt répondu avec une générosité particulière aux appeis lancés par Action imernationale contre la faim, pour financer les projets urgents et de développement dans les pays du tiers-monde. Les fonds collectés au cours de l'exercice 1983 se sont élevés à 4 995 955 P.

enant de cinq sources principales : les dons des particuliers :

- les cotisations des membres de l'association ;

les dons d'entreprises ; les participations de la Communa Caisse des dépôts et consignations.

Sur le total des recentes, 4 097 540 F cett été confiés à la suite d'appels po tant sur des projets ponctuels et le solde sans affectation par

nses d'intervention effective sur le userain se sont élevées à 4 308 780 F se répartissant ainsi :

(Mexique, Bénin...) 143 823 F Le solde a été réparti entre des participations aux projets des comités locates d'AICF (55 800 F) et les dépenses de fonctionnement (631 375 F), soit 12 % du

ACTION INTERNATIONALE CONTRE LA FAIM (AICF) 156, rae de Rivoll - 75001 Paris - CCP 4 997 16 A Paris.

BASF Aktiengesellschaft

# 2° Avis d'échange

des actions libellées au nom de Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft

Après paiement du dividende pour l'exercice 1983, il faudra fournir de nouvelles feuilles de coupons pour les actions de notre société. Dans le cadre de cette opération, il est prévu d'échanger, en vertu de l'article 73 de la Loi sur les sociétés par actions de la République fédérale d'Allemagne (AktG), les actions libellées incorrectement du fait du changement de la raison sociale "Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft" en "BASF Aktiengesellschaft" décidé le 20 juin 1973 par l'Assemblée générale.

Par la présente, nous invitons nos actionnaires à présenter les actions incorrectement libellées au nom de l'ancienne raison sociale "Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft" avec la moitié gauche du talon de recouponnement.

jusqu'au 10 décembre 1984 inclus,

à l'un des établissements de crédit parisiens ci-dessous, durant les heures d'ouverture habituelles des guichets, en vue de leur échange contre des actions libellées au nom de "BASF Aktiengesellschaft" munies d'une feuille de coupons comprenant les coupons Nos 1 à 20 et le talon de recouponnement:

Banque Paribas Banque Nationale de Paris Crédit du Nord Crédit Lyonnais Lazard Frères et Cie. L'Européenne de Banque Société Générale

Selon décision de l'Assemblée générale de notre société du 29 juin 1984, le capital social est divisé uniquement en actions de 50 DM nominal. Il existe des titres représentant 1 action (50 DM) ainsi que des titres collectifs représentant 10 actions (500 DM), 20 actions (1,000 DM) ou 50 actions (2.500 DM).

Les nouveaux titres seront fournis aux actionnaires sans frais ni commissions. Pour le remboursement de la commission, les banques dépositaires sont priées de se mettre en rapport avec l'un des établissements précités chargés de l'opération d'échange.

Les nouveaux titres sont livrables à la Bourse des valeurs de Paris. Les titres incorrectement libellés au nom de "Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft" ne sont plus livrables.

Les titres incorrectement libellés qui n'auront pas été présentés jusqu'au 10 décembre 1984 peuvent être invalidés conformément à l'article 73 de la Loi sur les sociétés par actions de la République fédérale d'Allemagne. L'autorisation nécessaire a été donnée par le tribunal d'instance de Ludwigshafen-sur-le-Rhin.

D-6700 Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Septembre 1984

Le Directoire **BASF Aktiengesellschaft** 

MARCHÉS PARIS

gr septembre

LA VIEN

NORS COOTIDIENS

SPECHE MICHEY

177; MER.

FOR STATE OF STATE OF



# d'échange

yns abelised au nom de **i Somi-Fac**ris Aktengese coret

patende pour l'exercite 1943 THE TOTAL SECURE OF THE PARTY OF THE Bel Daris in that the provide him a, <del>an with de ratios</del> To the aut Murris de la Républicus dus la con-TO BUILDING THE RES TO STREET FOR Educate sur sixons Educate Adamate Scrattler (24) Date of 20 pure 1972 the Heller-

PROTECTION OF THE PROPERTY. क्षेत्रकार स्टब्स्ट व्या ge "Bacistre Anima & El 19-Facto REPLACE CONTRACTOR OF THE

3 1984 incrus.

PARTS

MAS de créat pars en la trassituit Septiminate and the second of the ex-ATT ME AND THE STATE OF THE STA es coupors lus la la san

Mai pien de una e una estate SA SKA KITTO SE UTILITETE 新國 系统的对象 IBS THE PROPERTY ON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

tout fourth but and army resistant ou le renocue MS 0600013 193 921 21 888 98 88 Fun des etals seements creates decharge. Minutes and Bourse on lateurs Se Fato Action goes estrat de

The same of the sa genore 1964 of the TO THE WOOD OF STREET MAN COME SOME TO SEE THE SEE · HOP Bestemble 1984

MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 

27 septembre

**Amélioration** 

vers la hausse, jeudi, malgré des prises de bénéfices qui ont pesé sur les belles valeurs », celles de sociétés exportatrices, en particulier. Dans une ambiance animée, l'indicateur instantant affichait une hausse de 0,6 %, en

clôture. Certains investisseurs, prenant

comme prétexte le repli du dollar, ont dégagé quelques bénéfices sur les belles américaines», les valeurs de

sociétés fortement exportatrices, pour se porter sur d'autres titres, « en rade » ces dernières semaines. En effet, des sociétés annoncent un net redressement de leur situation au premier semestre 1984.

C'était notamment le cas du groupe

Imétal, qui a renové avec les bénéfices grâce à la forte hausse du dollar. Penarroya, filiale du groupe Imétal, a gagné 6 % et Imétal 4,3 %. De même, Bic a progressé de 2,2 % après

l'annonce d'une hausse de 29 % du

Parmi les autres titres figurant sur

(+ 3%), des analystes tablant sur un bon premier semestre pour la compa-

En revanche, les Maisons Phénix ont cédé 5,5 %, Midland Bank 3 %, Fives Lille 2,9 % et Beghin-Say 2 %. Perrier, Moët-Hennessy et le Club Méditerro-née ont abandonné plus de 1 %.

La devise-titre, cédant 1 %, a été traitée entre 10,28 et 10,34 FF. Quel-

ques hausses au compartiment des valeurs étrangères notamment celles de Royal Dutch + 1,7% et de Philips

L'or a été plus faible, cotant à Paris

bénéfice consolidé semestriel.

gnie pétrolière.

Le marché s'est nettement orienté

#### **NEW-YORK**

#### Nervosité

Décidément, le marché ne sait trop sur quel pied danser. En léger repli à l'ouverture, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles gagnait un peu de terrain par la suite pour s'adjuger linalement 4,96 points, à 1 212,12 points, tandis que le volume des échanges s'étoffait pour atteindre 100,20 millions d'actions mercredi, contre 86,25 millions la veille. Les « Blue Chips » et les valeurs de sociétés placées sous les feux de l'actualité (Roim Corp, troisième valeur la plus active de la séance, a réagi par une très forte hausse de 16 3/4 points, à 64 7/8 points, a près l'annonce du projet d'acquisition de cette firme par le géant IBM) ont été au centre de l'activité du « Big Board ». Mais le reste de la cote a continué à manquer de direction en raison de la confusion qui continue à régner dans la communauté financière à propos de l'évolution future des taux d'intérêt.

lution future des taux d'intérêt.

Pourtant, les taux des sonds sédéraux ont reculé à 9 3/4 %, contre 10 1/4 % mardi, mais ce qui préoccupe apparemment les investisseurs reste le refus des autres établissements bancaires de suivre l'exemple de Morgan Guaranty qui avait pris l'initiative, le vendredi précédent, d'abaisser de 13 % à 12 3/4 % son « prime rate ». Pour l'instant, seule la Wells Fargo a pris le même chemin en abaissant d'un demi-point son taux de base bancaire pour le sizer à 12 1/2 %. De son côté, la Bankers Trust s'est contentée d'une réduction de 12 % à 11 3/4 % du taux de ses avances sur titres. lution future des toux d'intérêt

| VALEURS           | Cours du<br>25 sept. | Cours du<br>26 sept |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| legg              | 33 1/8               | 33 5/B              |
| T.T.              | 19 1/8               | 19 1/2              |
| ing               | 54 1/2               | 64 3/B              |
| se Machettan Bank | 43 5/8               | 44 1/8              |
| ont de Nempers    | 48 3/4               | 49 1/2              |
| man Kodek         | 72 3/4               | 713/4               |
| 9                 | 44 3/8               | 44.7/B              |
|                   | 46 1/8               | 47 1/8              |
| ral Bectric       | 655/8                | 55 6/8              |
| ral Foods         | 56 1/4               | 67 3/8              |
| rei Motors        |                      |                     |
| Her               | ∷ 26 7/8             | 28 7/B              |
|                   | 124 "                | 124 1/2             |
|                   | 26 7/8               |                     |
| A4                | 28 3/4               | 28 5/8              |
| Oi ,,             | 423/4                | 29 5/8              |
| <u> </u>          | 35 1/8               | 35 5/8              |
| raberger          | 45                   | 45 1/2              |
| د                 | 36 3/8               | 37 3/8              |
| . <b>inc</b>      | 38 7/8               | 38 3/4              |
| Carbide           | 50 1/8               | 48 7/8              |
| Steel             | 24 3/4               | 25                  |
| Ringhouse         | 25 3/4               | 25 1/2              |
| x Com.            | 37 3/B               | 37 3/8              |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

PÉTROLES BP. - La société fait état, pour le premier semestre 1984, d'une perte nette de 219 millions de francs (contre 278 millions durant les six premiers mois du précédent exercice) sur un chiffre d'affaires (hors taxes) de 12,26 milliards de francs (contre 10,38 milliards). Dans le même temps, la marge brute d'autofinancement, corrigée du coût du renouvellement du stock, a été négative à hauteur de s de fran de 202 millions de francs au premier semestre 1983. Estimant que la formale de fixation des prix des produits pétroliers a, certes, pris en considération les variations réelles du prix du dollar depuis le mois de février, la Française des pétroles BP estime

TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets prints du 27 septembre .... 11 1/2 %

que la vive reprise de la monnaie américaine, intervenue au deuxième trimestre, et la faiblesse du niveau des prix européens ont lourdement pesé sur les résultats.

BONGRAIN. - Le groupe annonce pour le premier semestre 1984, un bénéfice net consolidé courant de 165,2 millions de francs (contre 142,4 millions durant la même période de l'exercice précédent) sur un chiffre d'affaires de 2,44 milliards de francs (contre 2,13 milliards). La société précise que le lancement de nouveaux produits s'effectue « conformément aux prévisions », tandia que le redressement des affaires déficitaires se poursuit en France, notamment les Fromageries Tessier, tandis que la reconversion de la gamme des pro-duits de la filiale australienne est également

• LE MONDE - Vendredi 28 septembre 1984 - Page 35

| ROO                               | KS             | E               | DE PA                          | RI             | 5               | Con               | <b>1pt</b>     | an           | t 2                                      | 27                      | SE                | PTEN                                    | 1B                  | KE               |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|
| VALEURS                           | %<br>da nóm.   | % du<br>coupon  | VALEURS                        | Cours<br>pric. | Demier<br>cours | VALEURS           | Cours<br>pric. | Demer        | VALEURS                                  | Cours<br>pric.          | Datrier<br>COURS  | VALEURS                                 | Cours<br>préc.      | Demier<br>cours  |
| 3 %<br>6 %                        | 25 45<br>41 15 | 2975<br>3279    | Eurocam                        | 630<br>30      | 650<br>29 50    | Senale Mexicage   | 183<br>174     | 190          | SECONE                                   | MAR                     | CHÉ               | Hor                                     | s-cote              | ,                |
| 3 % amort. 45-54                  | 71             | 0477            | Eternet                        | 376            | 375 10          | Serv. Equip. Velt | 29 70          | 29 80        | AGP-RD                                   | . 1739                  | 1730              | Alter                                   | J 210               |                  |
| Emp. 7 % 1973                     | 8110           | l               | Filis Potes                    | 1265<br>107    | 1265            | Sci               | 34<br>295      | 33 80<br>290 | CDME                                     | 545                     | 544               | Borie                                   |                     |                  |
| Emp. 8,80 % 77                    | 116 40         | 3085            | Ferm, Vicity (Ly)              | 107            | 107             | Scotal            | 510            | 520          | C. Equip. Black                          | 220                     | 220               | Cellulosa da Pin                        | 29 90<br>16 50      |                  |
| 9,80 % 78/93 ,<br>8,80 % 78/86    | 93 90<br>95 25 |                 | FPP                            | 125            | 116             | Same              | 131            | 131          | Dates                                    | 330<br>1685             | 330               | Cochery                                 | 39 80               |                  |
| 10.80 % 79/94                     | 30.23          | 0710            | Frac                           | 320            | 320             | COLD CARE LANGE 3 | 223 60         |              | Gov Decrease                             | 1 1686<br>819           | 1753<br>818       | C. Subj. Seine                          | 118 10              |                  |
| 13.25 % 80/90                     |                | 4247            | Focus (Chit. etc.)             | 1000           | 1000            | SMAC Acidesis     | 135<br>442     | 132 80       | Nacio Instabilia                         | 1585                    | 1558              | Conserver                               | 610                 | 617              |
| 13,80 % 80/87                     | .,             | 13 121          | Foncies (Cie)                  | 243 50<br>220  | 1               | Softo             | 199            | 197          | Mitabet Mailes .                         | 164                     | 164               | Dunico                                  | j 920<br>70         | 3 50             |
| 13,80 % 81/99                     |                | 9 690           | Foot Lygonian                  | 1770           | 1770            | Soficons          | 536            | 538          | NNB                                      | 275 50                  |                   | Le Mura                                 | 80                  |                  |
| 16,75 % 81/87                     |                | 0826            | Foncies                        | 186            | 186 10          | S.O.F.LP. 000     | 50 20          |              | On. Gagt. Fig                            | 279 50                  |                   | 16c                                     | 294 50              |                  |
| 18,20 % 82/90                     |                | 11 464          | Forgus Straubourg              | 148            | 149             | Sotrag            | 790            | 775          | Potit Bateon                             | 415                     | 418               | Novotel S.I.E.IL                        | 1650                |                  |
| 16 % juin 82                      |                | 4 866           | Forister                       | 1225<br>48     | 1225            | Societal          | 255 40<br>88   | 24560        | Petrofigaz                               | E34                     | 541               | Profils Tubes Est                       | 1 152<br>106        |                  |
| E.D.F. 14,5 % 80-92               | 140 80<br>104  | 10 460<br>4 387 | Fougerole                      | 11150          |                 | Sovebel           | 582            | 590          | Poune                                    | 386                     | 374               | Ricoin                                  | 1 39                |                  |
| Cb. France 3 %                    | 135 40         | - 302           | France (La)                    | 200            |                 | Speichine         | 90 50          |              | Salomon                                  | 1820<br>276             | 1850<br>277       | Romano N.V.                             | J 518               | 524              |
| CNB Bouse jerry, S2               | 102 30         | 3 150           | Frankel                        | 172            | 171             | ZP1               | 321 50         | 320          | For East Hotals                          | 104                     | . —               | Sabl. Marillon Corv.                    | 129                 | ,                |
| CNB Paribes ,                     | 103 10         | 3 150           | Fromagenes Bar                 | 930            | 929             | Spie Bregnolies   | 160            | 151          | Solbes                                   | 220                     | 217               | S.K.F.(Applie, méc.)                    | 45                  | 65 0             |
| CNB Surz                          | 103 10         | 3 150           | From Paul Renard               | 393 50<br>770  | 399<br>784      | Stern             | 285<br>825     | 285<br>805   | Sovac                                    | 599                     | 598               | SPR<br>Youd CFM                         | 145                 | 146              |
| CN\$ jamy. 82                     | 102.80         | 3 150           | GAN                            | 495            | 495             | Testus-Appairas   | 468 10         | 487 d        | Zodec                                    | 1299                    | 1301              | Ulinez                                  | 325                 | 321              |
|                                   |                |                 | Gaz et Estex                   | 1348           | 1340            | Theres or Moth    | 92             | 95 20        | ]                                        |                         |                   |                                         | . —                 |                  |
|                                   | Cours          | Demier          | Geory S.A                      | 330            | 325             | Tour Effel        | 358            | 380          | ļ                                        |                         |                   |                                         |                     |                  |
| VALEURS                           | orác.          | COURS           | Genvram                        | 110            | 130 d           | Ufiner S.M.D      | 96 90<br>235   | 96<br>235    | VALEURS                                  | Émission<br>Frais incl. | Rachet            | VALEURS                                 | Emission            | Rachat           |
|                                   |                |                 | Gér, Arm. Hold<br>Gerland S.vi | 25 40<br>484   | 26 40<br>469    | Ugine Guergeon    | 15 50          | 15           |                                          | Trans Incl.             | pet               | *************************************** | Frais incl.         |                  |
| Actions au                        |                | ****            | Gévelet                        | 231 20         | 247 80          | (Uather           | 630            | 630          | 1                                        | _                       |                   |                                         |                     |                  |
| MCDOIIS au                        | COMP           | (Carre          | Gr. Fig. Constr.               | 220 50         | 220 50          | Linidel           | 82 30          | -:::         | 1                                        | S                       | ICAV              | <b>7 26/9</b>                           |                     |                  |
| Aciers Peugeot1                   | 48 501         | 48              | Gds Moul Corbeil               | 76 20          | 81 60d          | U.A.P             | 652<br>65      | 658<br>65    | I                                        |                         |                   |                                         |                     |                  |
| A.G.F. (St Cent.)                 | 380            | 380             | Gds Moul. Pags                 | 400            | 400             | Linco Habit       | 295 10         |              | Actions frames                           | 240 19                  | 229 30            | immet. St. Homeni                       | 664.85              |                  |
| A.G.P. Vie                        | 5740           | 300             | Groupe Victoire                | 899<br>164     |                 | Un. Irons, France | 286            | 290          | Actions leavities                        | 273 30                  |                   |                                         | 111 86              |                  |
| Azr. Inc. Madec                   | 71 50          | 74 40d          | G. Transp. ind.                | 164<br>265     | 168<br>260      | Lin. led, Crédit  | 351            | 351          | Actions selections<br>Actions selections | 358 34<br>367 08        | 340 18<br>350 42  | Laffige-craeme                          | 115900 08<br>967 21 |                  |
| Amnep                             | 155            |                 | Hydro-Energie                  | 270            | 322 30d         | Usinor            | 173            | 180          | A.G.F. 5000                              |                         |                   | Laffen Frage                            | 212 35              | 135 95<br>202 70 |
| André Roudière [                  | 140            | 138             | Hydroc. St-Dens                | 40             | 39              | U.T.A.            | 241<br>244     | 242<br>245   | Agémo                                    | 390 86                  | 373 14            | Laffitte-boot                           | 232 15              | Z21 62           |
| Applic Hydraul                    | 339 50         |                 | Imeniado S.A                   | 221 20         | 221 60          | Virax             | 57             | 57           | A.G.F. interfereds                       | 362 28                  | 345.85            | Laffeta-Obiet                           | 141 98              | 135 54           |
| Artois                            | 29<br>670      | 29              | January                        | 168 50         | 168             | Waterman S.A.     | 270            | 269 50       | 44                                       | 220 03                  | 21005             | Laffetto-Placetames                     | 106774 74           |                  |
| At. Ch. Loire                     | 8 30           | 870<br>8 60     | Immobal                        | 335 40<br>530  | 336 40<br>531   | Brass. du Maroc   | 180            | ,            | ALTO                                     | 18755                   |                   | Leffitte-Rend.                          | 195.05              |                  |
| Australia Ray                     | 50 50          | 48.50           | immot. Marselle                | 2300           | 2251            | Brass. Oness-Afr  | 27 30          | 27 30        | Avaingse Gestion                         | 483 21                  | 442 21            | Laffette-Teine                          | 993 37              | 948 32           |
| Dam C. Morrico                    | 92             |                 | jornafice                      | 425            | 418             | ſ                 |                |              | A.BL                                     | 228 04                  | 217 70            | Lice-Associations                       | 12440 31            | 12440 31         |
| Banacis                           | 419 80         | 419 80          | industrielle Cie               | 995            | 1035            | _                 | _              |              | Assoc St-Honoré                          | 12001 36                |                   | Ligosphas                               | 54586 37            | 54144 92         |
| Banque Hypoth. Eur.               | 278            | 279             | invest. (Stá Cest.)            | 740            | 739             | Étran             | gères          | •            | Apposit                                  | 24501 76                | 24501 76          | Listet porteferille                     | 484 94              | 470 82           |
| Starrey Owest                     | 314 90         |                 | Jeoger                         | 15<br>364      | 364             | ĺ                 | _              |              | Bourse investige                         | 307 57                  | 294               | Merchie hwettenn.                       | 331 52              | 331 52           |
| B.M.P. Intercontin<br>Bénédictine | 131            | 138 20<br>1971  | Lambert Friend                 | 354            | 364             | AEG               | 385            |              | Bred Associations                        | 2244.08                 |                   | Manecia                                 | 54002 14            | 54002 14         |
| Bon-Marché                        | 131 50         |                 | Lampes                         | 125 50         | 197             | Alan              | 296<br>275     | 262          | Capital Plus                             | 1341 32<br>683 64       | 1341 32<br>652 64 | Holo Obligations                        | 44.5                |                  |
| Bros. Glac. Inc.                  | 885            | 900             | La Brosse-Dupont               | 106            | 108             | Alcan Aluen       | 275            | 270          | ^                                        | 70s 60                  |                   | Materile Unio Sil<br>Nacio Janes        | 111 15<br>26307 ED  | 106 114          |

# 343,97 dollars contre 344,51 dollars la veille. Le lingot a perdu 2150 F à 102850 F et le napoléon 4 F à 615 F.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES

GROUPE BIC MULTINATIONAL. -Les résultats du premier semestre 1984 font apparaître un bénéfice net (part du groupe) de 234,5 millions de francs, en aug-mentation de 34 % par rapport à la période comparative de l'exercice 1983 sur un chiffre d'affaires de 3,14 militards, en progrès de 15 %. Quant à la société BIC, son bénéfice net est passé de 41,6 à 54,6 millions de francs (+ 31 %) sur un chiffre d'affaires en progression de 21 %, à

| Glac. Iπ         | 3885           | 900         | Tra sacrete recourt              | 106          | 108           | Albameine Bank                       | 995          | 981           | Comptings              | 285 69        | 273 89 4  | NatioAssoc.         | 25297 50       | 25247 01 |
|------------------|----------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
|                  | 440            | 442         | Litte Bonnières                  | 300          | 299           | Am. Petrofes                         | 614          | 605           | Cortana                | 940 56        | 297 91    | Kero-Energya        | 12583 91       | 12439 51 |
| bodge            | 297 40         |             | Locabail Jersob                  | 570<br>230   | 561<br>230    | Arbed                                | 260          | ł             | Cardinar               | 329 04        | 371 40 e  |                     | 927 50         | 825 44   |
| KE               | 105            | 105         | Loca-Expension                   | 300          | 300           |                                      | 110          | 110           | Croise Impobil         | 387 12        | 369 57    | Nario - Obligations | 449 35         | 428 97   |
| penca Bern       | 158            | 155         | Locatel                          | 325          | 317           | Banco Cerami                         | 114<br>79 40 | 7940          | Dánése                 | 12425 30      | 12400 50  | Natio Placements    | 61 190 05      | 61190 05 |
| t. Paulang       | 370            | 370         | Lardex (No)                      | 107 50       |               | Bao Poo Espanol                      | 105          | 107           | Detroit France         | 325 11        | 310 37 •  |                     | 516 09         | 492 69   |
| one-Lorraine     | 80             | 77 10       | Louis Veston                     | 844          | 635           | Sazona Omorrane                      | 780          | 107           | Drougt-Investige.      |               | 628 814   |                     | 1061 02        | 1040 22  |
| mdSA             | 215            | 220         | LORNE                            | 435          | 440           | Banqua Ottomane<br>B, Régl. Internat | 27000        | 27100         | Drougt-Signate         | 194 07        | 185 27 4  |                     | 1098 57        | 1048 75  |
| s Roquefort      | 880            | 880         | Luchaire S.A.                    | 280          | 225           | Barlow Rand                          | 72           | 70            | Drouge Silection       | 11504         | 100 Z/ V  |                     | 160 27         | 153      |
| ing              | 299            | 299<br>33 d | Machines Bull                    | 33 05        | 34            | Styricor                             | 109          | 109 50        | Energia                | 239 87        | 278.98    | Pacifique St-Henori | 404.93         | 388 57   |
| <u></u>          | 31 70          |             | Magasies Unionix                 | 56 10        | 55            | Bowater                              | 955          | 380           |                        |               |           |                     |                |          |
| on Blacky        | 1049           | 1091        | Magnant S.A                      | 77           |               | British Petroleum<br>Br. Lambert     | 67           | 65 10         | Epotic                 | 52540 19      | 52435 32  | Parabes Epergno     | 12457 91       | 12408 28 |
| need (My)        | 102            | 102         | Mariomes Part                    | 145          | 145           | Calend Holdings                      | 388<br>95    | 371<br>93     | Epercount Sizev        | 5466 85       | 6450 73   | Paribas Gestion     | 552 93         | 527 88   |
| 76               | 49 50          |             |                                  | 35 90        |               | Caracian Pacific                     | 371          | 363.50        | Epergra Associations . | 2364) 29      | 23570 58  | Parimone Republe    | 1242 18        | 1217 82  |
| Fernalies        | 250            | 250         | Mátal Déployú                    | 297 60       | 296           | Corniaco                             | 380 10       |               | Epurque Capital        | 5872          | 5813 B6   | Physic Pacements    | 240 34         | 239 14   |
| <b>.</b>         | 700<br>96      | 672         | M.H                              | 85 .         | 85            | Commerchank                          | 586          |               | Epergrae Croiss        | 1388 81       |           | Piene Investiga     | 445 87         | 425 65   |
|                  | 125            | 125         | Morr                             | 245          | 239           | Dart and Kraft                       | 810          | 802           | Epergrae Industra      | 430 48        | 410.96    | Plecement on terms  | 58323 55       | 58323 55 |
| /                | 450            | 485         | Nadelia S.A                      | 160          | 159 50        | De Beers (port.)                     | .60          | *****         | Epergree later         | 661 41        | 631 42    | Province Imegriss   | 269 01         | 269 01   |
| aboutty 94.3     | 987            |             | Neval Womes                      | 138          | 138 50        | Dow Chemical                         | 285<br>590   | 282 50<br>595 | Epargrae Long-Terms    | 1102 92       | 1052 91   | Rendera St-Honori   | 11653 33       | 11595 35 |
| noes (Ny)        | 104            | 104         | Namp. (Net. del                  | 58           | -68           | Fernmes d'Auj                        | 54 80        |               | Epergre-Ohio,          | 179 73        | .171 SB   | Sicor. Mobilian     | 403 06         | 384 78   |
| . Gde Partiesse  | 1 104<br>87 60 |             | Nicolas                          | 409          | 407           | Finougramer                          | 255          | 255           | Essepte Units          | 867 49        | 847 25    | SåLotert same       | 11724.25       | 11636 97 |
| actions          | 430            | 435         | Note Board                       | 5 15         | _6_d          | Gén. Belgique                        | 313          | 316           | Foortee Valer          | 354 46        | 239 39    | Silver Mobil Disc   | 326 07         | 31B 12   |
|                  | 134            |             | Hodet Google                     | 71 10        | 72 50         | Govern                               | 590          | 579           | Eperatring             | 1222.75       | 1220 31   | Selection-Rendera   | 176 60         | 168 59 + |
| n (8)            | 524            | 520         | OPB Parabas                      | 160 90       | 161           | Glasso                               | 128          | 123           | Service                | 8663 70       | 8270 84   | Silect, Vol. Franc. | 207 80         | 198 38   |
| ا                | 462            | 482 d       | Optorg                           | 121 20       | 121           | Goodyear                             | 280          | ****          | Euro Consumen          | 416.32        |           | Size-Associations   | 114241         | 1140 13  |
| del (Ly)         | 248 50         | 249         | Origny-Departure                 | 136          | 137           | Grace and Co                         | 440          | 449           | Europe investige.      | 1087 23       |           | SFL fr. et éts.     | 464 07         | 443 03   |
| i                |                |             | Palais Nouvetaté<br>Paris Franca | 291<br>88 40 | 290<br>87 20  | Gulf Oil Canada                      | 148          | 149           | Forcist Investigat     | 684 29        | 634 17    | Significant         |                |          |
| phos             | 181 90         | 180 10      | Pane-Orléans                     | 142          | 14.1          | Hartebeest                           | 630          | 630           |                        |               | ,         |                     | 486 61         | 464 54   |
| Lyon-Alem        | 217<br>276     | 218         | Part. Fig. Gest. Im.             | 310          | 300           | Hoogoven                             | 178          | 230           | Forcial                | 154 96        | 147 56    | Scar 5000           | 230 02         | 219 58   |
| orde (La)        | 2/6<br>14 40   | 287         | Pathe Contra                     | 234          | 234 60        | L.C. Industries                      | 505          | 504           | France-Garante         | 282 42        | 276 88    | Sivafranca          |                | 357 54   |
|                  |                | 38.20       | Paché Marconi                    | 101 90       |               | Inc. Min. Charn                      | 453 50       |               | France Investige       | 421 85        | 402 72    | Signa               | 325 27         | 310 52   |
| SAU              | 38.20          |             | Piles Wonder                     | 137 90       |               | Lohannesburg                         | 975          | 980           | France-Het             | 104 81        | 102.28    | Shorman             | 196 27         | 187 37   |
| (CF.B.)          | 204<br>521     | 206         | Poer Heideleck                   | 350 20       | 352           | Kabota                               | 14 30        | 14 10         | Fr. Obl. (stock)       |               | 365 CH    | Shinter             | 342 51         | 326.9\$  |
| 66a. Ind         |                | 521         | PLM                              | 107          | 105 90        | Elatonia                             | 249          | 242           | Francic                | 250 97        | 239 59    | S.L-Bet             | <b>95</b> 5 21 | 940 53   |
| inigersel (Cis)  | 505<br>125     | 505<br>124  | Poster                           | 170          | 170           | Marinestrean<br>Marks-Spencer        | 549          | ***           | Fractidor              |               | 220 199   | \$16                | 777 70         | 742 09   |
| tel<br>By S.A    | 31720          |             | Progress on Late R               | - 89 50      | 91-50         | Mighand Bank Pic                     | 16<br>44 60  | 16<br>45      | Fraciliance            | <b>455.13</b> | . 435.45  | SML                 | _ 1015 37      | - 989 33 |
|                  | 960<br>960     | 940         | Providence S.A.                  | 471          | 471           | Minus III accorde                    | 58 30        | 68 50         | Fraction               | 83914 15      | 63754 78  | Sofignment          | 454 80         | 434 18   |
| Act. d. p        | 390            | 386         | Publicia                         | 1380         | 1351          | Net Nederlandes                      | 710          | 714           | Fracti Associations    | 1071 86       | 1059 72   | Somerwigne          | 354 49         | 338 42 4 |
| TOOK             | 117            | 112.50      | Raff. Sout. R.                   | 172          | 173           | Noranda                              | 160          | 157 70        | Fracti Premier         | 10268 46      | 10116 71  | Sogerer             | 856 20         | 817 37 + |
| nde S.A          | 740            | 740         | Research Indust                  | 85           | 84 50         | Ojavetti                             | 27 90        | 28 40         | Gestilion              | 58895 73      | 56753 85  | Seginer             | 7116           | 1085 39  |
| e-Vielea         | 738            | 720         | Révillon                         | 370          |               | Pakhoed Holding !                    | 186          | ****          | Gerrico Associations   | 117 B1        | 114 94    | Solei Invetire      | 406 14         | 406 14   |
| Mar P. d.C. L.D. | 132            | 132         | Ricofile-Zan                     | 132          | 132.80        | Pfiger inc.                          | 373          | 374           | Gassion Mobilian       | 575 85        | 54B 74    | Techetric           | 1123 34        | 1072 40  |
| Bottin           | 597            | 596         | Rochefortaine S.A                | 80           | 80            | Phonix Assumac                       | 81 40        | 81 15         | Sect Reciprosit        | 475 37        | 453 81    | U.A.P. Investige    | 356.44         | 340 28   |
| ndochisa         | 420            | 436 80      | Rochette-Caspe                   | 23           | 22 80         | Pireti                               | 570          | 11<br>570     | Gest. Sél. France      | 399 29        | 387 18    | Lini Associations   | 11243          | 112 43   |
| Trans. Pub.      | 161 30         | 160 20      | Rosano (Fin.)                    | 139          | 133 500       | Ricols Cy Ltd                        | 41 80        | 42 60         | Hanarato-Energie       | 1035 76       | 1035 76e  | Upikanta            |                |          |
| 2000be           | 145            |             | Rouger et Fils                   | 46           | 47 80         | Rolinco                              | 190 20       | 190 10        | Hampton Chie           |               | 1030 109  | Operation           | 276 41         | 263.88   |
| Bass, Vichy      | 1590           | 1810        | Rouseelot S.A                    | 960          | <b>53</b> 0   | iRobeto                              | 200          | 200           |                        | 1283 63       | 1225 42 4 | Uniforciar          | 720 24         | 687 58   |
|                  | 1200           | 1250        | Sec#                             | 45 10        | ***           | (Rodemoo                             | 399 10       | 399           | Horizon                | 738 18        |           | Uni-Garactia        | 111040         | 1087 56  |
|                  | 2800           | 2881        | Secior                           | 3 19         | _320          | Shell it, (port.)                    | 86<br>196    | .88           | INST                   | 390 12        | 372.43    | Linigestion         | 566 42         | 636 20   |
| rrets Centre     | 465            | 465         | SAFAA                            | 135          | 134           | S.K.F. Aktiehoteg                    | 195          | 177           | Indo-Senz Valence      | 623.86        | 595 57    | Uni-Japon           | 1154 40        | 1102 06  |
| o-Bangua         | 275            |             | Sego-Alcan                       | 258          | 253           | Sperry Rand                          | 392<br>189   | 381           | ied Empires            | 12900 82      | 12726 250 | Uni-Régions         | 1608 30        | 1535 37  |
| o-Finance        | 515            | 512         | SAFT                             | 241 20       | 241 20        | Stilliontein                         | 122 10       | 121           | intendig               | 9973 88       | 9521 60 e | Line                | 1788 45        | 1727 71  |
| Cirgaz           | 184 80         |             | Samier Duval<br>Seint-Rapheil    | 18 50<br>81  | 18 40  <br>81 | Sed Allumettes)                      | 265 50       |               | THEORY FROM            | 306 93        | 254.92 0  | United              | 143 [3         | 143 13   |
| Lebianc          | 204            | 805         | Saint-Hapnes                     | 271          | 270           | Tenneco                              | 382          | 375 10        | interceiters indust    | 424 82        | 405 58    | Univers-Obligations | 1106 83        | 1070 44  |
| Bretagne         | 127            | 127         | Sanct-Fé                         | 150 50       | 151           | Thorn EMI                            | 58           | 57 50         | ionet net              | 11567 28      |           | Valorest            | 367 21         | 350 56   |
| rõts Paris       | 235            | 235         | Satast                           | 47           | 48 90         | Thresing 1 000                       | 255          | ****          | irest Obligation       | 13660 21      |           | Valeng              | 1200 20        | 1139     |
| ne (B)           | 950            | 1000        | Savoizionne (M.)                 | 79 50        | *0 20         | Toray indust. inc                    | 17 15        | 17 05         | Inyest Phoenests       | 793 82        |           |                     | 129114 901     |          |
| ne de France     | 326 50         | 313 500     | SCAC                             | 124 80       |               | Visitis Mostagos<br>Wagons Lits      | 520<br>377   | 620<br>385    | ]                      |               |           |                     |                |          |
| t-Neuse          | 410            |             | Seiller Lebizon                  | 318          | 322           | West Rand                            | 59 40        | 59 30         | • : Prix pré           | cédent.       |           |                     |                |          |
|                  | •••            | 1           |                                  | 1            | _             |                                      |              |               |                        | _             |           |                     |                |          |
|                  |                |             |                                  |              |               |                                      |              |               |                        |               |           |                     |                |          |

| 1 dollar                                                                                                              | RS DU (<br>r ( <del>es yess</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>24                                                                                                            | A<br>6,35                                                                                                                  | 27 sept.<br>244,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39<br>lio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5 mil<br>as).                                                                                                                                                                                                                       | lions de fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | es (con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tre 323,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 mil-                                                                                                      | Epargne de<br>Escapt Nico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | France                                                                                                                        | 326 50 313<br>410 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 SC                                                                                                      | AC                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 124 80 11<br>318 32     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vagone-Lita<br>Nest Rand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | 365<br>59 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◆ : Prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | précéde                                                                                                                                                                                                              | nt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Dens is q<br>tions on ;<br>du jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOUTCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ntagés.                                                                                                             | det                                                                                                                        | court de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h eéan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C#                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                                                                                           | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | le                                                                                                                            | mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nt                                                                                                          | n                                                                                                                                                                                                                                                               | ne                                                                                    | ns                      | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | : coupon dét<br>: offert; d : (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | icaché;                                                                                                                                                        |                                                                                            |
| Compan<br>setion                                                                                                      | VALEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | remier<br>Zouns                                                                                                            | Despie<br>coars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Compan<br>sation                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Demier<br>cours                                                                                             | <b>%</b><br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compen-                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                            | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                | Demier<br>cours                                                                       | *-                      | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                  | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                             | Coming<br>Courts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>%</b><br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compto-<br>auticit                                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                    | Premier<br>court                                                                                                                                                                                                   | Dentier<br>cours                                                                                                                                               | %<br>+-                                                                                    |
| 86                                                                                                                    | 4.5 % 1973. C.N.E. 3 % | 1052<br>  P. 1622<br>  1221<br>  1275<br>  544<br>  644<br>  644<br>  648<br>  648 | 8 8 1740 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                      | 70<br>170<br>1833<br>129<br>120<br>122<br>125<br>134<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135<br>135 | 1762<br>1780<br>1780<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033<br>1033 | - 0 28 127 - 2 38 25 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 4 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 - 0 29 38 | 2970<br>580<br>896<br>700<br>670<br>184<br>290<br>48<br>75<br>300<br>225<br>305<br>1520<br>335<br>1220<br>1425<br>1920<br>1425<br>1920<br>1426<br>1920<br>1426<br>1920<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>1980<br>198 | Enaltor Esso S.A.F. Esso S.A.F. Eurotrance Eurotrance Eurotrance Eurotrance Eurotrance Frecom | 3020<br>598<br>910<br>699<br>750<br>931<br>570<br>187 90<br>278<br>50 90<br>278<br>50 90<br>278<br>308<br>285<br>207 50<br>1630<br>307 50<br>1630<br>1445<br>1950<br>1441 80<br>715<br>1960<br>1020<br>1020<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1030<br>1 | 599<br>915<br>680<br>741<br>940<br>690<br>187<br>890<br>278<br>890<br>218<br>307<br>50<br>1840<br>94<br>387<br>1300<br>142<br>50<br>721<br>1870<br>142<br>50<br>721<br>1600<br>306<br>721<br>1870<br>142<br>50<br>721<br>721<br>721<br>761<br>1900<br>306<br>721<br>721<br>721<br>721<br>721<br>721<br>721<br>721<br>721<br>721 | 271<br>50                                                                                                   | - 284<br>+ 098<br>- 271<br>- 1284<br>+ 298<br>+ 298<br>+ 298<br>+ 298<br>+ 298<br>+ 298<br>- 1097<br>- 1098<br>- 10 | 1580<br>205<br>72<br>1200<br>1550<br>1260<br>167<br>1320<br>285<br>540<br>310<br>570<br>88 50<br>58<br>140<br>570<br>58<br>58 | Penhoet Pernod-Richel Pernod-Richel Pernod-Richel Pernogert S.A. Pochie Point Prissens Prissens Prissens Prissens Prissens Radiosche, Radiosc | 216<br>74 30<br>1200                                                                                        | 133<br>217<br>54<br>389<br>122 50<br>385<br>1710<br>965<br>234<br>186 50<br>1570<br>216 80<br>216 80<br>1503<br>1503<br>170<br>1420<br>1420<br>1420<br>1565<br>170<br>170<br>1420<br>1565<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170 | 132 80<br>216<br>54 20<br>369<br>128 50<br>1740<br>965<br>224<br>154 50<br>1573       |                         | 585<br>466<br>30<br>450<br>3450<br>306<br>556<br>1190<br>110<br>306<br>520<br>745<br>112<br>300<br>430<br>440<br>440<br>470<br>310<br>585<br>61<br>470<br>310<br>585<br>61<br>470<br>385<br>885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amer. Teleph. Anglo Amer. C. Amgold. BASF (Akr) Bayer Bayer Bayer Bayer Bayer Charter Chate Manh. Ce Pitr. Imp. De Bears Destroche Bank Donse Mines East Nand Bactrokx Ericsson Eres Nand Bactrokx Ericsson Eres State Good Gen. Mines God M | 506<br>763<br>122<br>233<br>414 20<br>461<br>480<br>349<br>145 10<br>313<br>592<br>81E<br>85 20<br>40 90<br>182 20<br>38 80<br>580<br>88 40       | 143 50<br>975<br>533<br>591<br>503<br>30 10<br>455 50<br>1250<br>107<br>318<br>510<br>770<br>120<br>40<br>294<br>410<br>441<br>441<br>446<br>340<br>144 10<br>316 30<br>886<br>821<br>65 70<br>38 80<br>897<br>898<br>897<br>898<br>898<br>898<br>898<br>898 | 294<br>4162<br>496<br>342<br>144 50<br>318<br>585<br>585<br>585<br>70<br>39 50<br>180 60<br>36 85<br>590<br>85 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 180<br>+ 034<br>- 015<br>+ 055<br>+ 055<br>- 049<br>- 097<br>- 098<br>- 098 | 300<br>2210<br>745<br>1260<br>806<br>185<br>345<br>415<br>226<br>1130<br>530<br>75<br>255<br>470<br>88<br>1480<br>196<br>230<br>19 50<br>876<br>386<br>230<br>19 50<br>455<br>386<br>455<br>386<br>456<br>415<br>410 | IBM tan-Yokado tan-Yokado TiT  Alexanshita Marck Micosatos M, Mosato Corp. Nerak Hydro Paripi Morris Philips Pres, Brand President Saya Oulmits Roris Corp. Royal Durch Rio Tieto Zine St Halenn Co Schlamburger Shell mrasp, Single mrasp, T.D.K. Sony T.D.K. Van Reess West Hold. Van Reess West Loop. Linibus Corp. | 531<br>75 40<br>263 70<br>470<br>87 80<br>1505<br>174<br>241<br>20 55<br>884<br>384 50<br>1080<br>484<br>416<br>395 | \$2 50<br>282<br>74<br>874<br>805<br>304 50<br>22190<br>749<br>1272<br>823<br>164 40<br>358<br>430<br>202<br>1230<br>540<br>74 90<br>281<br>85 80<br>1508<br>197 90<br>241 90<br>19 85<br>19 85<br>19 90<br>400 10 | 22190<br>751<br>751<br>1272<br>822<br>164 40<br>358<br>358<br>358<br>358<br>1230<br>1230<br>1230<br>1574<br>474<br>88 80<br>1507<br>1990<br>885<br>397<br>1051 | + 124 % 55 5 5 1 1 4 2 4 4 4 4 1 1 2 1 5 5 3 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1       |
| 400<br>315<br>27<br>250<br>1170                                                                                       | C.G.LP.<br>Chargeurs S.A.<br>Chiecs-Chitil.<br>Ciments trans.<br>C.LT. Alcatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 3<br>90 2<br>12                                                                                                  | 27<br>30 70                                                                                                                | 415 10  <br>331  <br>31 70  <br>280 10  <br>255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 126<br>+ 231<br>+ 802<br>+ 180<br>+ 058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107<br>101<br>2050<br>1300<br>1520                                                                                                                                                                                                    | Mar. Wondel Mar. Wondel Misstell Morlin-Gurin Misstell Misstell Misstell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102<br>1880<br>1382<br>1718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101<br>1995<br>1360<br>1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 50<br>101 10<br>1995<br>1367<br>1796<br>885                                                             | - 088<br>+ 075<br>- 036<br>+ 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 310<br>146<br>1530                                                                                                            | Sign. Ent. El. Sile Simos Simos Simos Siminos Siminos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 490<br>306 20<br>144 20<br>1615                                                                             | 490<br>303<br>144 80<br>1618                                                                                                                                                                                                                                    | 490<br>303 50<br>144 80<br>1618                                                       | - 065<br>+ 041<br>+ 018 | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHA                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              | S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | URS DES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | ES   CO                                                                                                                                                                                                            | URS                                                                                                                                                            | OR COURS                                                                                   |
| 1070<br>118<br>225<br>200<br>148<br>380<br>650<br>220<br>655<br>2010<br>1080<br>805<br>80<br>685<br>515<br>515<br>225 | Clab Méditerr. Codines Codines Colines Compt. Horizo Compt. Mod. Crédit F. Igert. Crédit F. Igert. Crédit Nat. Credit F. Igert. Crédit Nat. Credit Nat. Decks France Dancy Decks France D.M.C. Demos. Decks France D.M.C. Demos. Decks France D.M.C. Demos. Decks France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221<br>149<br>370<br>658<br>217<br>2065<br>1144<br>628<br>108<br>536<br>232<br>232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111<br>222<br>243<br>144<br>331<br>348<br>348<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350<br>350 | 19 20<br>223<br>20<br>17 50<br>17 50<br>18 20<br>19 90<br>13 1                                                             | 119 30<br>223 10<br>2230<br>147 80<br>374<br>678<br>231<br>658<br><br>217 50<br>065<br>1150<br>639<br>109<br>735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1815<br>+ 0204<br>+ 0204<br>- 0400<br>- 1319<br>- 0482<br>+ 1275<br>+ 1276<br>+ 1276<br>+ 2259<br>+ 2259<br>+ 2259<br>- 087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1870<br>300<br>95<br>555<br>250<br>55<br>345<br>109<br>890<br>296<br>806<br>806                                                                                                                                                       | Hetel (Clab Highand Ht. S.A. M.M. Pensaroya Mol. Laroy-S. Mol. Laroy-S. Molosiner Harren Harren Harren Horden Hord | 110<br>891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1748<br>179<br>63 30<br>1820<br>340<br>97<br>825<br>260 50<br>57 90<br>330<br>117 80<br>684<br>317 50<br>786<br>170<br>2570<br>120<br>710                                                                                                                                                                                       | 1748<br>1779<br>64 40<br>1939<br>97 10<br>625<br>58 90<br>330<br>3117 80<br>684<br>170<br>170<br>170<br>170 | - 3 24<br>+ 8 44<br>- 0 48<br>+ 12 90<br>- D 41<br>+ 1 15<br>+ 5 17<br>+ 2 88<br>+ 1 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3180<br>470<br>460<br>506<br>226<br>455<br>1820<br>386<br>1960<br>305<br>535<br>270<br>240<br>74<br>2230<br>810<br>990<br>199 | Sodendo Soginap Soginap Soginap Soginap Soginap Soginap Soginap Soginap Soginap Tales Limenae Title, Black Thinteson C.S.F. T.R.T. LLC.R. ULS. LLC.R. Validorec Validorec V. Ciscome P. V. Ciscome P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 449<br>625<br>228<br>450<br>1829<br>370<br>1960<br>310<br>634<br>271<br>240<br>73 70<br>2350<br>775<br>1010 | 472<br>463<br>518<br>5229<br>449 50<br>1835<br>365<br>2005<br>3319 80<br>634<br>273<br>240<br>74 80<br>2350<br>70<br>1010                                                                                                                                       | 1835<br>374<br>8005<br>320<br>834<br>273 10<br>240 50<br>74 80<br>250<br>8015<br>8015 | - 144                   | ECJ Allerzegi<br>Belgique<br>Pays Ben<br>Danesge<br>Grande-E<br>Grèce (11<br>Izalie (1 C<br>Suisse (1 S<br>Suisse (1 S<br>S<br>Suisse (1 S<br>S<br>Suisse (1 S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S | is (\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 47:<br>9 47:<br>9 8 86:<br>15 17:<br>272 07:<br>84 84:<br>106 76:<br>11 82:<br>7 53:<br>374 69:<br>108 94:<br>43 65:<br>5 87:<br>7 17:<br>3 85: | 9 9 9 4 8 6 15 272 272 272 272 272 272 273 273 273 273                                                                                                                                                                                                       | 294<br>853<br>920<br>291<br>151<br>170<br>26<br>77<br>0060<br>10<br>588<br>1<br>415<br>2556<br>36<br>240<br>10<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>4<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580 | 3 4 500<br>0 2<br>9 3<br>1 150<br>6 900<br>4 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 650<br>313<br>16 600<br>280<br>87<br>110<br>12 050<br>8 400<br>5 720<br>82<br>111<br>44 800<br>5 750<br>6 400<br>7 250<br>3 960                                                                                    | Or fin (kilo en hen<br>Or fin (ge finged)<br>Pfilos française (2<br>Pfilos française (20 f<br>Pfilos guisse (20 f<br>Pfilos guisse (20 f<br>Pfilos de 20 dolla<br>Pfilos de 10 dolla<br>Pfilos de 5 dollar<br>Pfilos de 30 florin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (0 tr)<br>(0 tr)<br>(1)<br>(1)                                                                                      | 8 4 4 4 4 1 20 1 1 1 38 38                                                                                                                                                                                         | 05150 05000 619 411 905 806 806 806 806 800 800 800 800 800 800                                                                                                | 102800<br>102856<br>515<br>390<br>600<br>582<br>748<br>4105<br>2060<br>1180<br>3900<br>617 |

# Ae Monde

#### **UN JOUR** DANS LE MONDE

#### IDÉES

- 2. Philosophes à découvrir », par Chris-
- LU: l'ile des oubliés, de Marcel Clé-
- Lettres au Monde.

#### ÉTRANGER

- 3. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE **BES NATIONS UNIES**
- 5-6. ASIE «La Chine adulte» (II), par Manuel
- 6. AMÉRIQUES La Communauté européenne soutient la médiation du groupe de Contadora.
- 8. PROCHE-ORIENT LIBAN: dans Tripoli dévastée volonté de Damas de pacifier la ville n'a convaincu personne.
- 8-9. AFRIORE
- 9. EUROPE - RFA: l'affaire Rotsch.

#### **POLITIOUE**

- 10-12. Après l'extradition de trois sépa 14-15. Les Journées parlementaires dans
- l'opposition et dans la majorité. 16. Le communiqué officiel du conseil des

#### LE MONDE **DES LIVRES**

- 17. LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH: Une cure d'intelli-
- gence. 18-19. ROMANS: le jenséniste et l'épicurien ; le monde joyeusement absurde d'Hubert Monteilhet. 20. HISTOIRE: Maurras, objet de toutes
- 21. LETTRES ALLEMANDES.

#### SOCIÉTÉ

- 22. Les Entretiens de Bichat. 27. Faits divers.
- 29. LE XXXVº SICOB: le projet Téléma tour : vendre la France touristique.

#### **CULTURE**

23. THÉATRE: la Danse de mort, d'August Strindberg. 25. COMMUNICATION: un entretier avec M. Bernard Schreiner, président

#### **ECONOMIE**

de la mission TV-câble.

- 30. Selon le premier ministre, 500000 jeunes chômeurs sont concernés par es mesures gouverne 32. SOCIAL: la situation chez Renault.

#### RADIO-TÉLÉVISION (26) INFORMATIONS SERVICES » (27) :

Météorologie; Mots croisés; Journal officiel»; Loto; Loterie: Tacotac.

Annonces classées (28); Carnet (26); Programmes des spectacles (24-25); Marchés financiers (35).

Le numéro du « Monde » daté 27 septembre 1984 a été tiré à 461518 exemplaires

#### EST-CE POSSIBLE EN 1984?

UN PULL 100 % poè de chanteta à UNE VESTE cachenire 50 % laine à ...... 795 F En véritable «Harry's Tweed» à ............ 259 F UN COSTUME «Stephene Men's» p. baine . . 850 F UN SMOKENG leige at mobair 27 % . . . . . 1 250 F UN MANTEAU Cachenise (75%) ...... 995 F

OUI! Et les grandes marques du prêt-à-porter masculin à des prix É-TON-NANTS pour les GRANDS, les - GROS » et les

> Ouvert tous les jours de 12 heures à 19 h 30

#### STEPHANE MEN'S DISCOUN

130, boulevard Saint-Germain (Mª Odéon) 8, rue d'Avron (comités d'entreprise) et austi maintenant aux «Charnes 5, rue Washington (Mº George-V)

F G H ABCD

#### UN SONDAGE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

#### 72,9 % des Français accepteraient d'être sanctionnés sévèrement

Les Français demandent incontestablement un renforcement des contrôles et des sanctions des infractions commises au volant. Ils sont 72,9 % à accepter d'être punis sévèrement s'ils commettaient - même sans le vouloir - une faute mettant en péril les autres usagers. 89 % demandent une surveillance accrue de l'alcoolisme au volant, 67,3 % se déclarent favorables à un renforcement des contrôles des limitations de

Les résultats détaillés de ce sondage-seront commentés le vendredi 28 septembre par M. Paul Quilès, ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, à l'ouverture de la conférence permanente sur la sécurité routière. Celle-ci est réunie sur l'initiative des intergroupes par-lementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat

Ce sondage fait tout d'abord apparaître que les Français se sen-tent très concernés par l'insécurité routière : si 15,1 % affirment avoir été blessés dans un accident de la circulation, 41,8 % ont vu leur proches impliqués dans un drame de la route. Il arrive à 79,9 % d'entre cux

En Turquie

**UN NOUVEAU PROCÈS** 

CONTRE DES INTELLECTUELS

S'EST OUVERT A ISTANBUL

(De notre correspondant.)

Ankara. - Les déboires des intel-

ectuels de gauche tures sont loin

d'être terminés en dépit du pro-

cessus de « retour à la normale » en-

gagé depuis les élections législatives

de novembre dernier. Alors que le

procès des vingt-trois dirigeants de

l'Association pour la paix renvoyé

par la Cour de cassation devant le tribunal militaire d'Istanbul

(le Monde du 31 août 1984) devrait

être réouvert le 1er octobre,

quarante-huit autres membres de

cette association comparaissent de-

puis mercredi devant un autre tribu-

nal. Ils sont accusés de participation

à une organisation illégale annexe

Il s'agit de personnalités de gau-che, artistes, écrivains, anciens uni-

versitaires, anciens élus, journa-

listes, juristes notamment. Quatorze

d'entre eux risquent des peines al-

lant de huit à quinze ans de prison et

cinq à douze ans. Parmi les accusés

figurent le célèbre écrivain humo-

riste Aziz Nesin, déjà impliqué dans

deux autres proces, celui du Syndi-

cat des écrivains turcs et celui des

intellectuels signataires d'une péti-

tion pour la défense des droits de

l'homme; Vedat Turkali, scénariste

et écrivain, également jugé dans le

procès du Syndicat des écrivains

turcs; Sadun Aren, ancien universi-taire, qui figurait déjà parmi les ac-

cusés du procès de la centrale ou-

vrière DISK, ainsi que les

syndicalistes Aliriza Guven, Celal

Kucuk, déjà jugés lors du procès de

la DISK; enfin, l'avocat Turgut Ka-

zan, un des défenseurs des accusés

dans le procès du Manifeste des in-

Les milieux intellectuels turcs

sont consternés par ce nouveau

procès. Depuis plusieurs mois déjà, ils espèrent en vain la libération des

personnalités jugées uniquement

pour leurs opinions, qui n'ont jamais

eu, dans le passé, de liens avec les

milieux terroristes.et qu'elles

avaient même vigoureusement

TIREZ BIEN PLUS DE VOTRE

R.RENAUDIN

SES CHAMPAGNES

DE NOBLESSE

DOMAINE DES CONARDINS

MOUSSY PRÈS ÉPERNAY TÉL : (26) 54-03-41

BRUT

RESERVE

ARTUN UNSAL.

du Parti communiste clandestin.

#### de penser qu'ils pourraient être gra-

Malheureusement, les usagers sous-estiment l'ampleur de l'hécatombe routière qui frôle le chiffre de 13 000 tués par an : 33,1 % des réponses évaluent à moins de 10 000 le nombre des décès. Ils continuent de se considérer comme des conducteurs - bons - (57,1 %) ou « moyens » (34.2 %) et rarement médiocres (1 %). Si l'alcool est unanimement dénoncé, la vitesse conserve de farouches partisans : 27,5 % refusent qu'on renforce les contrôles de vitesse; 40,8 % ne bouclent pas toujours leur ceinture de sécurité; 17,7 % ignorent qu'il s'agit pourtant d'une obligation en ville.

L'opinion publique souhaite que sécurité routière soit améliorée. Elle est favorable à une vitesse minimale obligatoire sur autoroute (66,4% de «oui» contre 15% de «non»). Elle juge trop faible (51%) les informations et les conseils diffusés par les associations et les pouvoirs publics, et souhaite d'abord que soit renforcé l'enseigne ment de la sécurité routière dans les programmes scolaires (92,4 %). Al. F.

#### HAUSSE DES PRIX DE DÉTAIL + 0,5 % EN AOUT

#### Les prix de détail ont augmenté de 0,5 % en août, a annoncé l'INSEE. Ce chiffre définitif confirme les calculs provisoires publiés par l'INSEE il y a une dizaine de jours. L'indice s'est inscrit à 150,6 sur la base 100 en 1980. En un an (soût 1984 comparé à soût 1983), la hausse est de 7,4 %. Elle est de 6,9 % en rythme annuel calculé sur les trois derniers mois

la hausse des prix atteint 4,9 %. · Les prix alimentaires out augmenté de 0.6 % en août. En un an, la hausse est de 8,8 %.

connus. Depuis le début de l'année,

• Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,5 % (+ 7,1 % sur douze mois). Les prix des produits manufactures du seul secteur privé n'ont augmenté que de 0,3 % (+ 7,2 % en un an).

• Les services ont augmenté de 0.6 % en un mois et de 6.9 % en un an (+ 0,4 % pour les seuls services privés, + 6,9 % en un an). Les services de santé sont restés parfaitement stables en août et n'augmen tent que de 3,6 % en un an, soit nettement moins que la hausse moyenne des prix (+7.4%).

Quant aux tarifs publics, ils augmentent de 1 3 % en août (essence téléphone) et de 7,2 % en un an, c'est-à-dire moins que la moyenne des prix.

• Lauréats organistes. - Les deux Grands Prix du neuvième Concours international d'orgue ont été remportés à Chartres par le Français Christophe Mantoux (interprétation) et le Suédois Gun-nar Idenstam (improvisation).

#### REMOUS SUR LE DOLLAR 9,30 F

Le dollar a très sensiblement fluctué mercredi 26 septembre dans l'après-midi et jeudi 27 septembre dans la ée, sar des marchés des changes agités de vifs remons.

Le cours de la monnaie américaine qui étalt passé, mercredi matin, de 9,38 F à 9,48 F et de 3,05 DM à 3,09 DM a chuté mercredi après-midi à ns de 9,25 F et à près de 3 DM sur la piace de New-York, avant de remon-ter à 9,35 F et 3,05 DM pour s'établir jeudi, en fin de matinée, à 9,30 F et à et jeudi, en fin de matinée, à 9,30 F et à et 3,03 DM. La meuace constante d'une intervention de basque centrale, essentiellement la Banque fédérale d'Allemagne, déconcerte les opérateurs, dont beancomp prement leurs bénéfices, ce qui explique le caractère assez chaotique de l'évolution des cours depuis le début de la semaine.

#### Dollar et coût salarial

La hausse continue du dollar n'a pas, pour les États-Unis, que des avantages. Une étude de la Citi-bank, publiée le 26 septembre à New-York, montre que les États-Unis ont été, en 1983, le pays où les coûts salurianx (14,14 dollars de l'heure) dans les industries de transformation out été les plus élevés du monde industrialisé, et le Janon le navs où ils out été le plus

élévés du monde industrialisé, et le Japon le pays où ils ont été le plus has (6,72 dollars).

En 1980 une étude semblable mettait les États-Unis en septième position. La fermeté du dollar af-faiblit donc la position concurren-tielle de l'industrie américaine.

Le Caunda se classe juste der-rière les États-Unis pour le niveau des coûts salariaux dans les industries de transformation (12.26 dollars), suivi par les Pays-Bas lars), suivi par les Pays-Bas (11,51 dollars), la Norvège (10,96 dollars), la France (10,75 dollars), la Suède (10,61 dollars), la Belgique (10,48 dollars), la RFA (10,39 dollars), le Danemark (9,09 dollars), la Grande-Bretagne (7,17 dollars), et le Japon.

Cette étude souligne aussi les gains de productivité réalisés de 1980 à 1983 par le Japon (+ 21 %) et par la Belgique (+ 19%) tandis que ceux des États-Unis et de la Suède – à la troisième place – n'étaient que de 10 %.

# 1500 mach. écrire OUTES les meilleures marques,

L ques, les plus durables, les plus ou moins chères : Olympia, Hermes, Royal, Olivetti, Brother, Smith Corona, Canon, Triumph, Adler, Erika... Manuelles (Olympia 390 F ttc) ou électroniques (Olivetti 1990 F ttc), à barres, sphères, marguerites, touches correction, mémoire, écran, etc. 31 styles de caractères. Sur stock. Duriez vend en discount, en direct

sans intermédiaires, 112, Bd. St-Germain. M° Odéon. Dernière Heure : Toute électroni-

#### que pour sac à main, 2,5 kg, épais-seur 4,5 cm : 3.642 caractères en mémoire (connectable ordinateur et terminal) 2750 F ttc.

#### CONDITIONS EXCEPTIONNELLES PENDANT 6 JOURS

Sur tous les instruments en stock du lundi 24 septembre au samedi 29 septembre.

**PROMOTION** 

SALON DE LA MUSIQUE



135-139 rue de Rennes Ports 6". Tél. 544.38.66. Parking à proximité.

# Le Monde

#### **SUR MICROFILMS**

Le Monde est un journal de référence, et vous le conservez peut-être depuis des années.

Mais savez-vous que non seulement tous les exemplaires du Monde depuis 1944 sont à présent disponibles sur microfilms, mais aussi Le Monde Diplomatique et Le Monde de l'Education?

Le microfilm possède de réels avantages que les archives classiques n'ont pas: encombrement réduit, manipulation aisée, produit propre et peu fragile.

En cas de perte ou de dommage, il peut être facilement remplace. Pour tous renseignements complémentaires,

Directeur Commercial



**RESEARCH PUBLICATIONS LTD** P.O. Box 45. Reading RG1 8HF Angleterre Tel: 0734-583247 Telex: 8488336 NADL G

#### -Sur le vif-

#### Un candidat idéal

Ce qu'il est comique, Barre, avec ses grandes déclarations outragées, effarouchées : Mitterrand peut se rouler à mes pieds, jamais je n'accepterai la cohabi-tation. Pour qui me prend-on? Allez, allez, calmez-vous. On ne vous a rien demandé. Pas plus qu'à Giscard ou Chirac, au demeurant. Moi, j'ai ma petite ne s'agit pas d'un nouveau venu sur la scène politique, mais on ne traîne depuis des lustres. Il vou-lait déjà faire président en 1981. il se relance aujourd'hui dans l'arène. Attendez que je vous le présente : Maurice Mercante. Cinquante-six ens. Lion ascendance Scorpion. La course au pouvoir, il s'y connaît, c'est un Il m'a fait parvenir les grandes

lignes de son programme. Elles rejoignent déjà, elles rejoindront bientôt la nouvelle ligne d'horizon fixée par le gouvernement. Jugez-en. Semaine de trentesept heures : on ne traveillera plus que du lundi 13 heures au vendredi midi. Solution au problème du chômage : une com-bine genre chantiers de jeunesse. On y est. Prx: libération totale. Licenciements : totale liberté. On y viendra. Congés payes plus frais de voyage : une semaine de préférence sur la roche de Solutré. Personnes âgées : « des bonnes cuisinières les accueilleront dans des restaurantscantines immenses ». Cette fine gueule de Mitterrand ne dira pas

Circulation : interdite dans les

20 heures au lundi 5 heures. Et du lundi 1 heure au dimanche minuit à Paris de la Concorde à l'Etoile. Les voitures automobiles seront remplacées par des voitures à chevaux et on se rendra en calàche à des « grandes manifestations de joie » genre fête de la rose au Panthéon. Sport : karaté et arts martiaux obligatoires à partir de six ans « pour n'y laisser que les choses saines. » On croirait entendre Chevenement. Enseignement : les cours seront donnés au choix de 6 heures à 13 heures ou de 13 h 30 à 20 h 30 par deux équipes de profs. Bonne idée Relations extérieures : rempl le rideau de fer par le rideau de la vie. Comme rideau de fumée, on ne fait pas mieux. Enfin slogan : que la France vive longtemps et

toujours. L'écrivain Mitterrand sera sensible à la subtilité de la Alors on est-ce que vous en dites ? A mon avis pas de problème. Ce sens de la communication - Mercante a invité la presse à se bâfrer chez Maxim's, - ce goût du détail, du concret, le côté Chaix d'un programme dont les seuls chiffres sont des horaires feraient heureusement contrepoids à l'envolée des indices et des déficits budgétaires. Je ne vois qu'un truc qui risque de faire tiquer Mitterrand : la réduction à trois ans du mandat présidentiel. «L'Homme qui a les rênes en main doit pouvoir être révoqué ou réélu selon ses capacités. »

Notez, tel qu'on le connaît, il sera sensible à la majuscule. CLAUDE SARRAUTE.

#### L'Italie se défend d'avoir « acheté » un match de la Coupe du monde de football

De notre correspondant

Rome. - L'hebdomadaire italien Epoca affirme, dans son numéro qui sortira le 28 septembre, que le match Italie-Cameroun joué à Vigo (Espagne) le 23 juin 1982 pendant les premiers tours éliminatoires du Mundial aurait été truqué.

Si, en Espagne, l'équipe italienne remporta finalement contre la RFA le titre de champion du monde, ses premiers matches avaient été assez difficiles, et la Squadra azzura risquait même d'être éliminée dans la première phase si elle n'arrivait pas u moins à un match nul avec Cameroun. Aurait-elle «acheté» le

C'est du moins ce qu'affirme Roberto Chiodi, grand reporter de cet hebdomadaire italien, qui a interrogé M. Philippe Koutou, haut camerounais. Après le match, ce dernier aurait été chargé d'une enquête par son gouvernement. Il affirme: - Ceux qui accepterent l'argent furent contraints à avouer. C'était Milla, N'Kono et deux ou trois autres. - L'intermédiaire aurait été un Italien vivant à Bastia, ami de Milla. Il a raconté au journaliste d'Epoca avoir été contacté - par un monsieur distingué, por-tant bien la cinquantaine -, qui lui aurait dit: . Vous connaissez très bien les joueurs africains, l'Italie a besoin d'un match nul. •

Cette accusation a provoqué une indignation unanime dans les milieux du football italien. Enzo Bearzot, entraîneur de l'équipe nationale, affirme : • Je me porte garant de l'honnêteté de notre victoire en Espagne ; avec mon passé et

rive gauche

ANTHONY

142, bd Si Germain

Paris 6

football propre. Comment peut-on même penser que je me salisse les mains pour un point contre le Cameroun (...) Ce qui me chagrine le plus est de voir l'Italie elle même chercher à ruiner sa propre image et à ternir une victoire qui avait rendu heureuses des millions de per-Les joueurs ne sont pas en reste.

mon expérience de quarante ans de

Paolo Rossi, le «héros » du Mun-dial, affirme : «Je n'ai conscience que d'une chose : le Mundial, nous l'avons remporté sur le terrain et sans aucune aide de l'extérieur. La FIGC (Fédération italienne

de football) déclare dans un comsont dénuées de tout fondement et lèsent gravement la réputation de la *fédération de football. -* Indépendamment de ce qu'elle sera en Italie sur le plan judiciaire, la FIGC a demandé à la FIFA d'effectuer une enquête approfondie sur la régularité du match Italie-Cameroun, afin de déceler l'origine de telles affirmations calomnieuses »

L'opinion italienne ne prend toutefois pas très au sérieux cette affaire. Les principaux quotidiens sportifs du 27 septembre rapportent que le gouvernement camerounais lui-même dément qu'une enquête ait été faite sur le match. Les joueurs africains nient toutes les accusations qui les concernent. Un titre du très populaire Gazetta dello Sport barre, ce jeudi, toute la première page : • Le Cameroun blanchit l'Italie.

Louis Feraud

Palais des Congrès

Porte Maillot

# Louis Féraud gft rive droite BOUTIQUE



(Observons-ncho. France à la nome pul suit repair le débu

k chef de la Viaison R fal landi dernier. wa d bane miorie : poer partenzire. M. Rea mille son propos d populations recondent ple la terme de remai niles regulières et l'en tonsultations and societies are problem and harm for our busing rai la da quen faire p Smirtigue, qui chetel pristing conforter of the spine du Pred The ser !' Afghani pa veil en des para late solution is cette e pentre en compte les di

nis interesses. See S finished — Certain Confessioners L. Confessioners Confes grad si sa dinge mizer une represe de distale our fin Note to the second second M. Grando E a pass Machine to a principal description of a management of a management of a management of a like post of a like pos

bed to the time j March 1821 of Comme paratices litare-L'age de est copendant q Part ten - grerre har as to deplomate Edite virtuet des mi patrice win en ferre maraice ame star Weiter for cour. C'est inde an des modestos d

to de V. Margan, se la la principal de la rejeter. esc. - ans aucun donne. line dans un flow att breill a aborde le sal tions sur la desarració figlise des suromission De drategiques ou de inelegace. Caviques beneat Man . VL Teles but a senonce sustained and te motestant des intention Tes de l'i RSS et étits Sin de Chart au piloci in

ç∎ a⊇ericuin...

for cela ne smille solling falle s'attendre à me fifise de négocia-mano-octétiques. Man-esse comme si un lain-sus etil en train de se de pour abourée e Pour aboutir, man Fa Spidel3 ocanconb que get configures — et c. est m Rather Gar oppose Was al floron est bien reelle, m the Souletiques out recours integrate for squ'ils décris dais d'un maniagne 📥 me per a de dencher au h Me planetaire. Cette tris tar plas profonde que l'an

Book wat the day these commended by the bound of the green can be been armed specific commended by the comme gale de la cie manon des an it street d'une exper Sovietiques d'autre p the legitimement a say Possa qisconte Lestan ement releve de la su me electoreste on quant an Misque, Le soul moyen p the deficiency is reciped More de modifier a de discharge de discharge

the pour Elle pour

dure forcelle ère dans l All alles of the Constitution of the Constitut